# **OEUVRES**

# CHATEAUBRIAND

TOME XII

PARIS -- PRINCIPALL DEPOST, RIE DE GRENELLE-SUNT-RONDRE, D. ..





MOLES CONTRACTOR





# **OEUVRES**

# **CHATEAUBRIAND**

Essais sur la Littérature anglaise

TOME TREIZIEME



## PARIS

BOULANGER ET LEGRAND, EDITEURS

RUE DE BEAUXE, PRÈS LE POXY ROTAL (Ancien bôtel de Nesle)



# ESSAI

SUR LA

# LITTÉRATURE ANGLAISE

CONSIDERATIONS

SUR LE GÉNIE DES HOMMES, DES TEMPS ET DES RÉVOLUTIONS

# AVERTISSEMENT.

L'Essai sur la littéralure anglaise qui précède ma traduction de Milton se compose: 1. De quelques morceaux détachés de mes anciennes études, morceaux corrigés dans

le style, rectifiés pour les jugements, augmentés ou resserrés quant au texte; 2º De divers extraits de mes Mémoires, extraits qui se trouvaient avoir des rapports directs on indirects avec le travail que le livre au puble;

3. De recherches récentes relatives à la matière de cet Essai.

37 per fectoricités récolies récontres à la materie de l'est résol.

l'ai visité les États-Unis ; j'ai passé huit aos exilé en Augleterre; j'ai rèvu Londres

comme ambassedeur, après l'avoir vu comme émigré : je crois savoir l'anglais autant

ou'un homme oeut savoir une langue étrangère à la sienne.

Fai les a conscience tout ce que j'ài di lire sur le sujet traité dans ces deux volumes; j'ai ravement cile les autoriéles, parce qu'elles sont connues des hommes de hetres, et que les gens du monde ne s'en soucient guirer; que font à ceux-ci-Warton, Franz, les collections des bistoriers, les receivis des poères, les manuscrits, etc. 'à le veux portant mentionner le un ouvrage franzais, précisément parce que les journaux me semblent l'avoir trop négligé; on consacre de longs articles à des érris fuilles; à poine se-cond-e-ton me vinjeaine de ligies à des livres i obtractiés es érémx.

Les Essai historiques aux les Bardes, les Jongleurs, cie., de M. Yabbé de La Rue, a méritent de fixer l'attention de quiconque aineu me critique saine, une ération puisee aux aux sources et non composée de bribes de lectures, dévolées à quelque investigateur conditio, fix de me honorables et savants confrières de l'Académie Trançaise l'est pas totojours, li est vrai, d'accord avec l'bistorien des Bardes; 39, de La Rue est frouviers de 18, Ray Bound, l'orabeldour s'exte la quertiel de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertie de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de ce de du hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de de de la hienque d'oil, d'includedur s'exte la quertiel de la lange de de de la hienque d'oil d'includedur s'exte la la lange d'ord de la hienque d'oil d'includedur s'exte la la l'includedur s'exte la company de la la l'includedur s'exte la la l'includedur s'exte la la l'includedur s'exte l'année l'includedur s'exte l'année la la l'includedur s'exte l'année l'includedur s'exte l'année l'includedur s'exte l'année l'includedur s'exte l'includedur s'ext

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Au moment même où j'écris cet étoge de l'abbé du La Rue, dont je ne counais que les ouvrages, je reçois, comme un remerciement, le billet de peri qui m'annouce la mort de cet amà de Walter Soot.

M. - LITTÉR, ANGL. .

L'Idee de lo porite angloise (1769) de l'abble Yart, la Pocifique angloise (1806) de M. Hennel, peuvent être consultées avec fruit. M. Hennel sant parfaitement la langue dont il parle. Au surpius, on annonce diverses collections, et pour les vrais analeurs de la litérature anglaise, la Bibliothèque anglo-fronçoise, de M. O'Sullivan, ne laissera r'en à d'esirer.

Jai pen de chose à dire de ma traduction. Des àditions, des commentaires, des illurations, des rechreches, des biographies de Wilton, I) en a par milliera. Il existe en propes et en vres une douzaine de traductions françaises et une quarantaine d'initiations de de Poète, toutes très-bonnes, après, noi viendront d'autres traducteurs, tons excellents. A la tête des traducteurs en prose est Bacine le flis; à la tête des traducteurs en

Une trobuction nest pas la personae, elle n'est qu'un perfentir; un grand maître peut hâre un adminible portrais, (seit : mais l'a frojique dieta plese a unjete de la copie specialeurs le verziènet chounn à sa manière, et différentient de jugement sur la ressemblance. Tradice, c'est donc se vour na melère le pais juges et le moins reinqui fut onegues; c'est se lattre avec des mots pour feur faire rendre dans na idiome et desagre un seilment, ante peuvés, autrement expérisés, vons qu'ils n'out pas dans la langue de l'auteur. Pourquoi donc ai-je traduit Milton? Par une raison que l'on trouvers à là la fle cest Euris.

Qu'on ne se figure pas d'après ced que je n'à mis sacens soin à mon travail ; je pourriai die que ce travail en l'ouvrage entire fom nui vie, air il y a recue nas que je li si, relis et traduis Miton. Je sais respectre je pablie; il vent bien vous traiter sans façen, mais il ne premet pas que vous previer avec ui la mêne liberie ; i vous ne vous soucier guirra de lui, il se souciers n'esser moita de vous. Je na spelle na surpica sux hommes qui de lui, il se souciers n'esser moita de vous. Je na spelle na surpica sux hommes qui parantis parle ui na codic d'études et d'efforts.

Quant au système de celle traduction, je m'en suis tenu à celui que j'avais adopté antrefois pour les fragments de Milton, eites dans le Genie du Christianisme. La traduction littérale me parait toujours la meilleure : une traduction interlinéaire serait la perfection du genre, si on lui pouvait ôter ce qu'elle a de sauvage.

Dans la traduction littérale, la difficulté est de ne pas reproduire un mot noble par le mot correspondant qui peut être has, de ne pas rendre pesante une phrase légére, légère une phrase pesante, en vertn d'expressions qui se ressemblent, mais qui n'ont pas la même prosodie dans les deux idiomes.

Milho, outre les lattes qu'il las toutenir course son génie, offre des obsentifes grammaticales aus noutres j. l'intra les Anque en virux, viole en réprés les régles es manques, si vous supprinte ce qu'il supprinte par l'ellipse ; il vous perties aus esses comme lui voire ensunedir, lever épine; ; il or erafile perpleses eradises indictive son autré-deuts. Vous déviendaires inimitalités l'invocation du Poradis perche presente toutes en difficultés rémaires l'invorsions apressive qui juté à la cieur du negliture présente toutes en difficultés rémaires l'invorsions apressive qui juté à la cieur du negliture vera le finale en régulaire leur autre présente toutes en difficultés rémaires l'invorsions après qu'il présente qu'en fait de la contrain de l'involve de l'in

Millón, après e debiat, prend son vol, et prolonge son invocation à travers des phases incidentes et interminables, sequelles, produstant des régimes infireres, obligent le lectura à des efforts d'attention antipathiques à l'esprit français. Point d'autre moyen de s'en tière que de coaper l'invocation et l'expessionio, de régénerére le nominuit dans le nom ou le pronom. Millon, comme un fleuve immense, catraine avec lui ser virages et les ilmons des ouil, is ans s'embarrasser sis on onde est pure ou troublée.

On pent s'exercer sur quelques morceaux choisis d'un onvrage, et espérer en venir à bout avec du tamps : mais c'est tout une autre affaire, lorsqu'il s'agit de la traduction complète de ces ouvrage, de la traduction de 10,457 vez; jeroqu'il faus saiver l'évritaire non-scellement à fuvere se de autaire, mais encore à travers se d'autat, se margingences et ses faishtes per l'appear de la compart de

D'ai cherché à regréssaire Milton dans sa vétité; je n'al fui n' l'expression herrille, in l'expression l'ambie, quand je la rencontreje; le Péche de sos cliens alsopants, ses enhants, qui rentrent dans leur cheil, dans ses entralles; je n'ai point régiée ces enhants, qui rentrent dans leur cheil, dans ses entralles; je n'ai point régiée ces mage, fre di que le seprent se voultai poult lu plare de sant, du tortje, ense uns blen gardé opoétier este naive expression d'une jeune femme qui fuit une grande revierence à l'arte de la Science agées avoir mangé du truit : ées toumne este que p'ai senti Milton. Si je n'ai pu rendre les beautés du Parodis perdu, je n'aurai pas pour excuso de les avoir liquorées.

Milton a fait une foule de mots qu'on ne trouve pas dans les décionaniers i les empil d'héralisanes, Abelleisens, el habitainnes : l'appelle, par exemple, un Commandement, une Lui els Don, la première flat de su oniz; il emploie le génifit absoil des latins, Quand as mots composère non taps de l'ord ciralgere à notre huque dans leur d'épundojes tirés des largues motres on de l'italien, le les ai doppés : ainsi ja ni de megaranté, premare, den l'11 ya quéliques lidicissen auglissi que presque toma les traducteurs on tjassés, comme planes-traval: ¿i al du moine assayé d'en fibre controrder le sens, sans avoir recorrent à une troi longue érithénas.

Au reste, les changements arrivés dans nos institutions nous donneut mieux finishiliquece de quelques formes constoire de Milton. Norte majore est devenue usui plus harlie et plus populaire. Milton a évrit comme moi, dans un temps de révolution, et dans des idrées qui ont à prient et elles de notre sièlec : il fin donc été piut facile de garder ces tours que les ancients indunéeurs n'ou pas out hassarder. Le poète use de viver mois anglisis, soverit dérêgine français en laine; je les a irranalizés par durier mof français, en respectant la langue rhythmique et son exactère de vétuité. De crois pas que na traduction soit plus longue que le text; je n'à portratt rier passecient jas que ma traduction soit plus longue que le text; je n'à portratt rier passe-

Je me suis servi pour cette traduction d'une édition du Paraka perdu imprimée à la Londres, cleta Jacob Tonsone, en 1753, el dédiés à lott Sommers, qui tine la fameux no poème d'un injurieux cutili. Cette éditor, est conforme aux deux premières, faites sous les yeux de failion et corrières par lei l'orthographe est vieille; les édisons des lettres, frequentes; les parenthères, multipliées; les noms propres, imprimés on petites capitales.

L'ai maintenn la pluyart des parenthèses, puisque telle était la manière d'écrire de l'anteur : elles donnent de la clarté au style. Les idées de Mitton sont si abondantes, si variées, qu'il on est embarrassé; il les divire en compartiments, pour les coordonner, les reconnaître et no ras perdre l'idée mère dont toutes ces idées incidentes sont filles,

Pai a nosi introduit les prittes capitales dans quelques noms et pronoms, quand elles m'ont paun propres à ajontor à la majesté ou à l'importance du personnage, et quand elles ont fait disparaitre des amphibologies. Pour lo texte anglais, on s'est servi do l'édition de sir Égorton Brydges, 1833 : elle est d'une correction parfaite et convient mieux aux lecterus de ce tomps-ed.

- Enfin Jai pris la peine de traduire moi-même de nouveau jusqu'au peiti article sur les rerz bionez, ainsi que les anciens arguments des livres, parce qu'il est produble qu'ils sont de Millon. Le respect pour lo génie a vaineu l'enuui du hebeur; tout m'a paru sacré dans le texte, parenthèses, points, virgules: les enfants des libéroux étaient oblies d'auroredre la Bible aux orux, donnis Beréridi hisporis Malcakie.

Qui s'auguète aujourd'hai de tont e que je viens de dire? qui s'avient de suivre un aduction sur le teste? qui saux pie du traduction afferial rette? qui saux pie du traduction afferial de l'avier pill autour d'une phrase des journées enlières? Lorque Côment metaite missire un gros volume à propse de la taudución des d'éropiques, chacune le lisait et premait parti pour ou centre Dablé Beillie : en somme-sous là 'Il peut airrier expendant que moi estera volume plante por la destance de l'ende dasque, revirant au sou-crite de se anticieure suivantaires, ou que que journe porte de l'évole romanique de se anticieure similaries, que que journe porte de l'évole romanique de la mattir de l'ende de l'anticieur de l'ende de l

An reste, je parle fort au long de Miltou dans l'Etani sur la littérature anglaise, puisque je n'ai écrit ext. Essai qu'à l'occasion du Darndis perdu. Fanalyse ses divers ouvrages; je montre que les révolutions ont rapproché Milton de nous; qu'il est de venu un homme de notre temps; qu'il éstai sussi grand évrian en prose qu'en vers pendant sa vie le prose le rendit célèbre, la pois-ée, après sa mort; mais la renoumée

du prosateur s'est perdue dans la gloire du poête.

Je dois prévenir que, dans est Exrai, Je ne me sais pas collé à mon sujet comme dans la transiction ; le m'eccupe de out, du prévent, du passé, de l'avenir, jet p'aix ç de là : quand je rencontre le moyen âge, j'en paris ; quand je ne beutre contre la rémonitate, je my arrive, quand je trouves la révolution anglaise, elle me renet la me poble, jet paris que present la respectation par la respectation participation par la respectation par la respectation participation par la respectation par la distribution participation par la respectation par la distribution participation par la distribution par la distribution participation par la distribution participation part

# INTRODUCTION.

### DU LATIN COMME SOURCE DES LANGUES DE L'EUROPE LATINE.

Loroqu'un peuple poissant a passé, que la langue dont II se serrali trest plus parlée, escele langue reise nomement d'un ancia è que o l'en a dumine les chés-floraux priecas et d'un cischa lrisée, libre comment les ditiones des peuples de l'Ausonie devinvent l'idone laite, que que disionen certifa du caracter des tribus surayes de l'Ausonie de vivient l'idone laite, que que l'inormèrent peur certifa du caracter des tribus surayes que formièrent ; eq qu'il perdit et gapan par la conversion d'un gouvernement libre en un propriet dans la religion de l'Esta; d'un comment les anaisons conquises et conquérantes apportêreu une foule de locutions érraguejes et el tilione; comment les débits de cel dilmor fermièrent les des sura les quelles géhevèrent les dilacteres de l'outest et un mid de l'Europe moderne, serait is espet d'un former couvage de publicée; le

Rien en effet ne pourrait être plus eurienx et plus instructif que de prendre le latiu a son commencement, et de le couduire à sa fin à travers les siècles et les génies divers. Les matériaux de ce travail sont déjà tout préparés dans les sept traités de Jean-Nicolas Fuurk : de Origine tinque latine tractatus; de Pacritia latine lingue tract.; de Adolescenția latinœ linguœ tract.; de virili Ætate tatinœ linguœ tract.; de immineuli latinœ linguœ Senectute tract.; de vegeta latinœ linguœ Senectute tract.; de inerli et decrepita tatinœ linguœ Seneetute tractatu.

La langoo greeque dorique, la languo étrasque et ouque des hymnes des Saliens et de la Loi des Dours Tables, dont les enfants chantiset entre corre les articles en vers du temps de Clerén, out prévaint la langue vreu de l'aute, salitque de Lactilian, gécisies de Térente, philosophiese, triste, langue vreu de l'aute, salitque de Lactilian, gécisies de Térente, philosophiese, triste, langue vreu de Terant, salitque de Lactilian, gécisies de Térente, philosophiese, triste, de Calente, départe de Térente, philosophiese, triste, de Calente, départe d'Honos, brillante d'Oude, poetique et conclue de Canille, harmoniese de Tibules, d'étime de Virgite, pares et sace de Philosophiese.

Cette langue du siecle d'Auguste (je ne sais à quelle date parter de Quinto-Cance) devint, en s'altérant, la langue chergique de Tacite, de Lucain, de Sénèque, de Martial ; la langue copieuse de l'iline l'Ancien, la langue flentre de l'line le Jeune, la langue effrontée de Suéone, violente de Juvénal, obscure de Perse, enflée ou plate de Siace et de Silius Italieus.

Après avoir passé par les grammariens Quintilles et Marcobe, par les éptionisses Florux, Vellètus Platerulus, Justin, Grose, Splings-Serive, par les Pières de l'Égios et les auteurs ecclesiastiques Ternalière, Cypriere, Amèroire, Jillaire de Potiere, Paulin, Arqueitte, Jéroire, Sarbiere, par les apolitoses Lacteures, Armée, Minquiss Pille, par Ammich Marcellin et les biographes de l'Histoire auguste; par les poètes de la décence et de la Cultu, Annone, Etauleus, Ruillius, Sciavoles, Apolliusire, Prudeuce, Fortunat; après avoir rece de la conversion des religions, de la transformation des moners, et l'irrariou des Gobos, des Alaires, des Arles, etc., les expressions olifiqué des nouveaux besoins et des liées nouvelles, cette langue recorras la ma autre balarier de l'interpretation de la conversion des religions de la transformation des moners, etc., les repressions de l'autre de l'interpretation de l'interpretation obligées des nouveaux besoins et des liées nouvelles, cette langue recorras aine autre laugue, après voir décrait l'empre comain chez nos pères.

Les autours ont noté enx-mêmes les alérations successives du laitu de siètée en séléce (Lécème differm que dans les Gaules on employal heacoupe de mois dont l'usage n'était pas requ'à l'ouise : erreba von trèla Romer, Narial se sert d'expressions celliques et s'en vante, sant Lérème dique, de son tenep, la hargue lainte changeai data tons les pays : répinables unidater; Pértus, au cinquième siècle, se plaisque le Grand écletare qu'il a pen de souch des sollécismes et des lartarismes; forégire de Tours de créature finable que de la éclet pour s'ené écrit, dus de siè et dans les sonos, des réchans l'indispone de la écute pour s'éré écarté, dans et siè et dans les sonos, des réchans l'indispone de la écute pour s'éré écarté, dans et siè et dans les sonos, des réchans l'indispone de la écute pour s'éré écarté, dans et siè et dans les sonos, des follaires et de la consideration de la comment de la consideration de l

Cest done du sepitême au neuvêrme sibele, entre ces deux époques précises, que le aluit se métamophose en roman de différentes names et de divers access, selon les provinces oil il était en usage. Le lain correct, qui reparait dans les historices et les écritains à compare du rèpea de Charlemagne, n'est lays le lain partir, mais le lain appris, le moi fairs ne signifia hientify pius que roman, ou lanque romane, et fut pris ensuito pour le moi fairs ne signifia hientify pius que roman, ou lanque romane, et fut pris ensuito pour le moi fanque en giefmei! Le si oissaux demantes et neur activa-

Uno langue civilisée néo d'une langue barbare diffère, dans ses éléments, d'uno langue lorlarae émanée d'une langue civilisée : la première doit rester plus originale, parce qu'elle s'est créée d'elle-même, et qu'elle a seulement développé son germe; la seconde (la langue barbare), ontée sur une langue civilisée, perd sa séve naturelle et porte des fruits étrangers.

Tel est le latin relativement à l'idiome sanvage qui l'engendra; telles sont les langues modernes de l'Europe latine, par rapport à la langue polie dont elles dérivent. Une langue vivante qui sort d'une langue vivante continue sa vie; une langue vivante qui s'épanche d'une langue morte, prend quelque choso de la mort do sa mère; elle garde une foule de mots expirés : ces mots ne rendent pas plus les perceptions do l'existence que le silence n'expéries le son.

"Y a-H, cut, yers in the de la hinhist, on idione de transition entre lo bitin o les adiestes modernes, bitione d'un usage gérind de ce dévide sa Pajes et al Millia" La laugne romane ratifque, si suverent mentionnée dans les conciles du neuvières séclo, étai-tile cette langer romane, ce presençal patie dans le mail de la France! Devenyel était-il le cardatos, et faiul formé à la cour des contes de Barcelone Et aronan du mid de la Cut, le romane value no le remanéel resorte qui devint le français, précéda-vil le romane du mid de la Luire ou le roman det translationer? La laugue doc et de la cardatos de la carda de la Luire ou le roman det translationer? La laugue doc et autre armente est et de sais d'arméricher Mallier d'une controverse qui le cital faita qu'an moment du le savant ouvrage de M. Fauriel aura répandu la lumière sur cet obseur sois.

#### LA LANGUE ANGLAISE DIVISÉE EN CINQ ÉPOQUES.

Parmi les langues formées du latin, je compte la langue anglaise, bien qu'elle ait une double origine; mais je feral voir que, depuis la conquèto des Normands jusque sous le règno du premier Tudor, la langue franco-romano domina, et que, dans la langue anglaise moderne, une innaiense quantité de mots latins et français sont demeurés acquis au nouvel bilome.

La langue romone rustique se divisa done en deux branches: la langue d'oce et la hangue d'oil. Quand les Normands se furent emparis de la province à laquelle its ont laisse leur non, ils apprirent la langue d'oil on pariait celle-ci à Rouen; on se servait du danois à Bayeux. Guillaume porta les idiomes français en Angleierre, avec les aventuriers accounts des deux Célés de la Loire.

Mais dans les siècles qui précédèrent, tandis que les Gaules formaient leur langage des débris du latin, la Grande-Bretagne, d'où les Romains s'étaient depuis longtemps retirés, et où les nations du Nord s'étaient successivement établies, avait conservé ses bliomes primitifs.

Ainsi donc, l'histoire de la langue anglaise se divise en cinq époques :

(\* L'époque anglo-saxonne de 450 à 780. Le moine Augustin, en 570, fit connaître en Angleterre l'alphabet romain ;

2º L'époque danoise saxonne de 780 à l'invasion des Normands. On a priucipalement de cette époque les mannscrits dits d'Alfred et deux traductions des quatre évanclistes:

3º L'époque anglo-normande commencée ou 1606. La langue normande n'était autre close que le neustrien, c'est-á-dire la langue française de ce côté-ét de la Loire, ou la langue if oil. Les Normands so servaient, pour garder la mémoire de leurs chansons, de caractères appeles rountabath; ce son les lettres runiques : on y joignit celles qu'É-bicus avait inventées auparavant, et dont sint) Fréme avait donné les signes;

«L'Époque normande/mangine : trarque Éféonere de Guyenne eut apporés à Henril I les provinces occidentales de la France, depuis la bassa l'écri lasqu'aux Psychéter, et que des princesses du sang de saint Louis euren successivement épous des monaquées angleis, les Enda, les propriétes, les finalis, les Coutunes, les mourars, es trouverent in mêtes, que le français devin its langue commune des nobles, des coclesiastiques, des contraits et des commerçaits des deux voyannes. Unair le benentiely, fielos, carte supermité en de les companies. Dans le Bomentaly, fielos, carte supermité en deux des produces. Dans le Bomentaly, fielos, carte supermité en deux des produces de l'active de la commental de la commental de l'active de la langue applie que la religion et par l'est de moit latine selfèrent directement dat la langue anglière pair religion et par l'est de l'active de la langue anglière pair religion et par l'est de l'active de l'a

ministres, dont la langue était latine, et, indirectement, par l'intermédiaire des mots normands et français. Le normand de Guillaume lo Bâtard retenait aussi des expressions scandinaves ou germaniques que les enfants de Rollon avaient introduites dans l'idiome du pays frank par eux conquis;

5. L'époque purement dite anglaise, quand l'anglais fut écrit et parlé tol qu'il existe aniourd'hui.

Ces cinq époques se trouveront placées dans les einq parties qui divisent eet Essai.

Ces einq parties se rangent naturellement sous ces titres :

1. Littérature sous le régne des Anglo-Saxons, des Danois et pendant le moyen âge; 2. Littérature sous les Tudor:

3º Littérature sous les deux premiers Stuarts, et pendant la république;

4º Littérature sous les deux derniers Stuarts; 5º Littérature sous la maison de Hanopre.

Loração of étudie les diverses littératures, une fonde d'allusions et de trais éclapsem, si les uagas et les mours des propless en sont pas asses priestus à la mémoire. Une vue de la littérature, isolée de filiadore des nations, ericenti un prodigèrent mensonger en entenhand ne posites successils desirater imperturbalisment ieurs autome et leurs tant, dans cette même hapieture dont il s'egit id, eres concerts referuilsaient an militer tant, dans cette même Angeléreur dont il s'egit id, eres concerts referuilsaient an militer de l'irvazion des Romands, dus residervement des harces, des contestations des premiers Plante, des reviers de cette des la conceptie des Normands, dus senièrement des harces, des contestations des premiers Plante, des revierses de la Réformation, des supplices commandés par létent VIII, des héchers des contes de l'Econes, de la filiador de la conception des la conception des la conception des la procertipion de l'résendant et des jacobles; les tous mété d'orages partementaires, de trime de cont et de milie guerres d'aragères.

L'ordre social, en deborr de l'enfre politique, se ecompose de la religion, de l'institute que cet de l'indicite malércille : la vologien réceu une unition, au moment diet caustroghes et partin les plus grands événements, un prêtre qui pres, un poète qui chance caustroghes et partin les plus grands événements, un prêtre qui pres, un poète qui chance point, semple e distil, un nouvrire qui travaille. Cet houmas manchent à Côté des révenitaimes et semblent vivre d'une vie à part si evos ne voyes qu'eux, vous voyes un moude ricel, vrai, immable, lasse de l'éclifice humain, mais qui parait fielt, et évanquer à la société de convention, à la société politique. Seulement le prêtre dans son cantièges, poole, les surants, l'artine, dans teurs exempositions. Fouvire dans son travail, réqui leur firette répundre avec plus d'abondance leurs suscers, leurs plaines et les dons de leur génie.

Pour détruire cette illusion de deux vues précentées séparément; pour ne pas créer le mensonge que j'indique au commencement de ce chapitre; pont ne pas jeler usut à comp le lectur non préparé dans l'histoire des chansons, des ouvrages et des auteurs des premiers siécles de la littérature anglaise, je crois à propos de reproduire îel le tableau général du moyeu âge: ces profégomènes serviront à l'intelligence du sujet.

#### MOYEN AGE.

#### LOIS ET MONUMENTS.

Le moyen âge offre un tableau bizarre qui semble être le produit d'une imagination pnissante, mais dérèglée. Dans l'antignité, chaque nation sort, pour ainsi dire, de sa propre source; un esprit primitif qui pénètre tout et se fait sentir partout, rend homogènes les institutions et les mœnrs. La société du moyen âge était composée des débris de mille antres sociétés : la civilisation romaine, le paganisme même, y avaient laissé des traces ; la religion chrétienne y apportait ses croyances et ses solennités, les Barbares franks, goths, burgondes, anglo-saxons, danois, normands, retenaient les usages et le caractère propres à leurs races. Tous les genres de propriétés se mêlaient ; tontes les espèces de lois se confondaient, l'aleu, le fief, la mainmorte, le code, le digeste, les lois salique, gombette, visigothe, le droit contumier; toutes les formes de liberté et de servitude se rencontraient : la liberté monarchique du rol, la liberté aristocratique du noble, la liberté judividnelle du prêtre, la liberté collective des communes, la liberté privilégiée des villes, de la magistrature, des corps de métiers et des marchands, la liberté représentative de la nation ; l'esclavage romain, le servage barbare, la servitnde de l'anbain. De là ces spectacles incohérents, ces usages qui paraissent se contredire, qui ne se tiennent que par le lien de la religion. On dirait des penples divers sans ancun rapport les uns avec les autres, mais seulement convenus de vivre sous un commun maitre autour d'un même autel.

Jusque dans son apparence extérieure, l'Europe offrait alors un tablesa plus pilicarque et plan sainoni qu'elle ne le représente sujourd'hui. Aux monuments nie de noter critique et de la manual qu'elle ne le représente sujourd'hui. Aux monuments nie de noter critique et de la manual qu'elle ne le représente sujourd'hui. Aux monuments nie de houter change, de la superiorie a nos besoins, froidre et servile copie, luquelle a latriculat le message dans nos extras, comme le caligne de la literature la litera de altriculation de la literature la litera de altriculation de la literature la litera de la literature la literature la l

Les premières églises christiennes dans l'Occident ne furent que des temples renaries i ceulte pidant deit activient, à décrouiso du temple fut extrieure; le culte néritéen d'estit intérieure, la écoration de trèglise rein intérieure. Les colonnes passirent desbors an échate de l'édite, comme dans les lassiliques on is autrent les assembles dats foldles quand its sortiennt des cryptes et det catacombes. Les proportions de l'église arrapasterne en échatela ceilen de temple, parce que la folde christienne en échatel ceilen de temple, parce que la folde christienne en échatel ceilen de temple, parce que la folde christienne et échatel en le christienne de la folde christienne de reinvent les maitres, il Changivent cette économie, et orbrênt assié de cét de navases et doi celle laux déficier de orbrênt assié qu'ét du passarse de doi celle une déficier de comme de la changivent cette économie, et de la changivent de de de navases et doi celle une déficier de la changivent cette économie, et de la changivent de de la passarse de doi celle une déficier de la changivent cette économie, et de la changivent cette économie, et de la changivent de de la passarse de doi celle une déficier de la changivent de la celle une déficier de la changivent de la celle une déficier de la celle une de la

Et afin que les appuis de la net aérienne u en déparassent pas la structure, le ciscau les avait talilladés; on n'y voyalt plus que des arches de ponts, des pyramides, des arguilles et des statues.

Les ornements qui n'adhéraient pas à l'édifice se mariaient à son stylo : les tombeaux étaient de forme gobhique, et la basilique, qui s'elevait comme un grand catalàque au-dessns d'eux, semblait s'ôtre moulée sur leur forme. Les arts du dessin participaient du goût fleuri et composite : sur les murs et sur les vitraux étaient peint des paysages, des scènes de la religion et de l'histoire nationale.

. Dans les châteaux, les armoiries coloriées, encadrècs dans des losanges d'or, formaient des plafonds semblables à ceux des beaux palais du cinque cento de l'Italie. L'écriture même était dessinée; l'hiéroglyphe germanique, substitué au jambage rectiligne romaiu, s'harmoniait avec les pierres sépulcrales. Les tours isolées qui servaient de vedettes sur les hauteurs; les donjons enserrés dans les bois, ou suspendus sur la cime des rochers comme l'aire des vautours ; les ponts pointus et étroits jetés hardiment sur les torronts; les villes fortifices que l'on rencontrait à chaque pas, et dont les créneaux étaient à la fois les remnarts et les ornements ; les chanelles, les oratoires, les ermitages, placés dans les lieux les plus pittoresques an bord des chemins et des caux; les beffrois, les flèches des paroisses de campagne, les abbayes, les monastères, les cathédrales: tous ces édifices que nous ne voyons plus qu'en petit nombre, et dont le temps a noirei, obstrué, brisé les dentelles, avaient alors l'éclat de la jeunesse ; ils sortaient des mains de l'onvrier : l'œil, dans la blancheur de leurs pierres, ne perdait rien de la légèreté de leurs détails, de l'élégance de leurs réseaux, de la variété de leurs guillochis, de leurs gravures, de leurs ciselures, de leurs découpures, et de toutes les fansaisies d'une imagination libre inépuisable.

Dans le court espace de dix-huit ans, de 1136 à 1154, il u'y eut pas moins de ouzo cent quinze châteaux bâtis dans la seule Angleterre.

La christicató dievalt à fraix communs, au moyen des quites et des ammines, les caladicatés dout chappe fat spratication "réali pas auser l'he pour paye le travaix, et dont presque ancuen o'est abenvée. Dans ces vasies et mystérieur chiffices que ravaite en reinfet en cereux, comme seve en emptie-l'eur, les pararuss de raisel, les caractes en centre, comme seve en emptie-l'eur, les pararuss de raisel, les caractes en composite, les caractes en commentant de les commentants en commentant de les commentants en les commentants en commentants e

Les plantes do notre sol, les arbres de nos hois, le rièlle et le chêne, décordent auxsi les régliese, de même que l'exantée le tel pamier ravient entaille les temples du gas et du siècle de Péricles. Au delans, une cathérine lexiu une foreit, un la hyrinthée dont les mile aracles, à clauge mouvement du speciatieur, se criscianieur, s'estacient do nouveau. Cette forit était éclairie par des rossues à jour incrusiées de vitieur, peints, qui rossemblacit à des solein britiant de mille couleur sous la fecilitée debors, sette même cathérine avait l'air d'un monument auquel on aurait laissé às tare, ses avre-lountes et ses célations.

## MOYEN AGE.

### COSTUMES. - PÊTES ET JEUX.

La population eu mouvement autour des édifices, est décrite dans les térrollères. Les diverses classes de la société et les habitants des difiérentes provinces se distinguaient, les uns par la forme des vétements, les autres par des modes locales. Les populations n'avaient pas cet aspect uniforme qu'une même M.—uutra. avec.

manière de se vétir donne à cettle heure aux habitauts de nos villes os do nos campagnes. La noblesse, les cleavilles, les lamagitants, les évolurs, le etroje éveluier, les religieux de bous les outres, les pérints, les périntses gris, noire et blaues, les ermites, les condières, les compte de nichere, les bourqueix, les pissans offinient une variebi de la condières, les compte de nichere, les bourqueix, les pissans offinient une variebi de la condière de la consentie de la condition de la condition de la condition de la condition de la fen hat rapporter aux arts; que post faire la pointre de notre vicinitation de la la fen hat rapporter aux arts; que post faire la pointre de notre vicinitation de la contre de la contre condition de la contre de l

Du douzième au quatorzième siècle, le paysan et l'homme du penple portèrent la iaquette ou la casaque grise liée aux flancs par un ceinturon. Le savon de peau, lo pélicon, d'où est venu le surplis, était commun à tous les états. La pelisse fourrée et la robe longue orientale enveloppaient le chevalier quand il quittait son armure : les manches do cette robe convraient les mains ; elles ressemblaient au cafetan ture d'aujourd'hui; la toque ornée de plumes, le capuchon ou chaperon tenaient lieu de turban. De la robe ample on passa à l'habit étroit, puis on revint à la robe, qui fut blasonnée. Les hauts-de chausses, si courts et si serrés qu'ils en étaient indécents, s'arrêtaient au milieu de la cuisse; les bas-de-chausses étaient dissemblables; on avait une tambe d'une couleur, une tambe d'une autre couleur. Il en était do même du hoqueton, mi-parti noir et blace, et du chaperon, mi-parti bleu et rouge. « Et si estoient leurs robes si estroltes à vestir et à desponiller qu'il sembloit qu'on les escorchast. Les autres avoient leurs robes relevées sur les reins comme femmes, si avoient leurs chaperons decoupés menuement tont en tonr. Et si avoient leurs chausses d'un érap et l'autre de l'autre. Et leur venoient leurs cornettes et leurs manches près de terre, et sembloient mleux estre jongleurs qu'autres gens. Et pour ce ue fut pas merveilles si Dieu voulut corriger les mesfaits des François par son fleau (la peste), »

Par-dessus la robe, dans les jours de cérémonic, ou attaclait un manteau tantôt court, tantôt long. Le manteau de Richard le était fait d'une étoffe à raises, semé do globes et de demi-luncs d'argent, à l'imitation du système céleste. (Winstaur.) Des colliers pendants servaient également de parure aux hommes et aux femnies.

Les souliers pointes et rembourtés à la pouloire furent longteurs en reque. L'ouvre en décoquait de dessus comme des fentires d'églies just écunt longs de deux poides par le noble, comés à l'extrainité de courses, de griffes ou de figures groteques : lie s'ablangérent entour, de sorte qu'ent poisse de l'ablangérent entour, de sorte qu'en chaîne d'or on d'argent. Les vêvques excommantent les souliers à la poublaie et les minierent de pénde course valure. On déturs qu'ils étaitet courbe de souver mura, et invasiter en dérision de Cretaren. La highestique de la commandation de considere. La highestique de la commandation de considere la chaine de considere con la chaine qui la prender na la commissait de chevalier on la dame qui, la prender on la permité on la distant qui, la prender on la promiée, mai l'insaide de la poul de la produite de la poul la chaine d'alt le chevaller anquisit kontre le comm. (W. Mauxesser).

Les pentiffones union sur la peau d'un linge trà-sin, elles ciaisest véues de truhujest monantes envolupant la gray, armories à dorité de l'étud beu ernari, à gauche, de ceiul de leur famille. Tantés elles protaient leurs cheveux ras, linées sur lo frant et recouvers d'un petil bonnet enterchée de ralansi, muint élies les dévotablant principal en le commande de l'étude ceinture, enrichio Gro, do peries et de pierres précieuses, s'attochaix une escrecieus brobée : eile apients au run palerdo, poratit un oisseau uru pe peing, cou une canne à is main. Que de pius ridicirie, dis Petrarquo dans me iettre adressée a pape, ca 1866, que de virir les homes le ventre sangle le has, le long soudiers primitur, ca haut, des toques chargées de pinnes : chevver treasés allant desé dels parderires comme à petre d'un amman, expels sur le front avre des equipmes à the d'ivrier. Fierre de naiss' la la quest d'un amma, expels sur le front avre des equipmes à the d'ivrier. Fierre de naiss' la langue de Robert Wase ou du Roman du Rou, de Villehardouin, de Joinville et de Proissaul!

La luza des habits et des fibes passait sons cryannes; nous goumes de mosquins personnages ampté de ces Babraris des traisièmes et quatoritieme sérices. On vit dans un tourno insilie chevaliers vistus d'une robe uniforme de seis, nommer ceistire, et la deschaai, in just parent avec un accourtement novec una sous imagelique, (Martaur Passa); la des habits de l'éctant II, roi d'ingéctere, his cohi troute mille marc d'air-field des la companie de l'air de l'a

Une autre fois, dans un autre tournoi, défièrent d'abord un à un séctants superies derwaux réchemus caparaponnés, combinité nécum par un everyer d'homener et pricédes de trompettes et do mienstirer; yinvent ensuito soitanné jeunes danes monières sur des palérois, apperiement vitunes, doctaum nemante in misse, avere une chaine d'argent, un dervailer armé des notes pièces. La faines et la musique finiasent partie de esgret, un dervailer armé des notes pièces. La faines et la musique finiasent partie de regent, un dervailer armé des notes pièces. La faine et la menior des productions de la monitorie des visifies, des musices et des chiffunds.

Aux 64es de Noel arrivaient de grandes mascarades. En 1348, en Angleierre, on prépara quatre-vingis tuniques de bougran, quarante-deux masques et un grand nombro de vêtements hizarres, pour les mascarades. En 1377, une mascarade, composée d'environ cent trente personnes déguisées de différentes manières, offrit un divertissement au prince de Galles.

La balle, le mail, le palet, les qu'illes, (es dés, affolaient tous les esprits. Il reste une note d'Édouard II do la sommo de cinq schellings, laquelle somme il avait empruntée à son barbier pour jouer à croix ou pile.

#### MOYEN AGE,

#### REPAS.

Quant au repas, on l'annonçait au son du cor ches les nobles : cela s'appealit correr ren, parce qu'en coi su'att les maiss avant de so mettre à table, chi unitat à neuf heures din maint, et l'on scappai à cluip heures du soir. On était aussi sur de sineyers tout de la comme de

On mangeait à peu près tout ce que nous mangeons, et mêmo avec des raffinements que nous ignorons aujeurd'hui; la civilisation romaine n'avait point péri dans la enisinc. Parai les mets recherchés, je trouve le dell'agrous, le manajagrom, le karunaja Qu'éstile-e 70 narcial des palisseries de formes oubreins, qu'on appetiat de lauranpresa nons, jes cecleisastiques, jes formes et les junnes illes rendaient oc grossificrées innocentes para ne pudique injenituelle. La lauran-e situato suleu nue; les traducrées innocentes para na pudique injenituelle. La lauran-e situato suleu nue; les traducteries innocentes para la production de la companie de la companie de la companie de la companie. La companie de la companie del la companie de la compani

On usait en abondance de bière, de cidre et de vin de toutes les sortes : il est fait mention du cidre sons la seconde race. Le clairet était du vin elarifié mêlé à des épiceries; l'hyprocras, du vin adouci avec du micl. Un festin donné en Angleterre par na abbé, en 1310, réanit six mille convives devant trois millo plats. Au repas de noce du comte de Cornouailles, en 1243, trente mille plats forent servis, et, en 1251, soixante boenfs gras furent fournis par le seul archevêque d'York pour le mariage de Margnerite d'Angleterre avec Alexandre III, roi d'Écosse. Les repas royaux étaient mèlés d'intermèdes : on y entendait tontes menestrandies ; les cleres chantaient chansons, rondeaux et virelais. · Quand le rol (llenri ll d'Angleterre) sort dans la matinée, dit Pierre de Blois, vous vovez nne multitude de gens courant ca et la, comme s'ils étaient privés de la raison; des chevaux se précipitent les uns sur les autres; des voitures renversent des voitures; des comédiens, des filles publiques, des jouenrs, des cuisiniers, des confiseurs, des baladins, des danseurs, des barbiers, des compagnons de débauches, des parasltes, font un bruit horrible; en un mot, la confusion des fantassins et des cavaliers est si insupportable, que vons diriez que l'abime s'est ouvort et quo l'enfer à vomi tous ses diables. >

Lorque Thomas Becket (saint Thomas de Cantorhéry) allait en voyage, il était suivi d'entroin deut cent cavallers, évenyes, ques, ceres et udicient de sa maison. Avec lui eleminaien buil elariots tiris chacus par cinq fairs theraux; deux de ces charles contenien la biera, ma autre portait les meulles dos ca clapselle, un autre ceux de sa cinantes, un autre periat les remulles dos calegories, un autre ceux de sa cinantes, un autre ceux de sa cinantes, un autre periat les resultes de sa charles trough de previous, che et develones et de divers object. Il arrie o outre douz o chevaux de lair, chargé de et évinennes et de divers object. Il arrie o outre douz ou chevaux de lair, chargé de rémembre d'autre. Chargé charles était gardé par un circume milite surminoité d'un singe, e.Sassas, )

On avail été obligé de fraper la table par des lois sompunaires : ces lois n'accordaient aux riches que deux services et deux sortes de viandes, à l'exception des prelats et des barons qui mangeaient do tout en toute liberté; elles ne permetatient la viande aux négoeiants et aux artisans qu'à un seul repas; pour les autres repas, ils se devaient contenter de lait, de beurre, do l'égumes,

#### MOYEN AGE.

#### MOEURS.

On rencontrait sar les chemins des basternes ou lishers, des males, des palefrois et des vointres à beunts : les rouses des charrettes étaient à l'antique. Les chemins so distinguaient en chemins péageaux et en seniers; des lois en réglaient la largent : le chemin péageau devait avoir quatorze pieds; les seniters ponvaient être omiragés, mais il fallait étaguer les arbres le long des voiers proales, except les arbres d'abris,

Le service des flofs creusa cette multitude infinie de chemins de traverse dout nos campagnes sont sillennées.

Cétait le temps dn merveillenx en touto chose : l'anmônier, le moinc, le pèlerin, le chevailer, le troubladour avaient loujours à dire ou à chanter ces aventures. Le soir, autour du foyer à bancs, on écontait ou le roman du roi Arthur, d'ôpier le Danois, de Lancelot du Lac, on l'histoire du godefis Orthon, grand norvelliste qui veuzit dans lo vent et qui fut luté dans nou crosse truie noire. (Foussans.)

Avic ces contes on écontait encore le sirvenie du Jongleire coatre un chevalier (écolo un lercite) da la vie d'un pieux personage. Ces viesdo sains, recueilles par les foil-landistes, n'étaient pas d'une inagination moins brillante que les relations protnes; le landistes de l'experient, tours de lutins de la fatfadée, consent de lougs-gazous, celatives rachestes, attaques de brignado, voyagenn sauvés, et qui, à cause de leur beanti, éconte mais de l'experient de l'ex

Saita Dicciole c'étant égaré ; il rencontre un berger et le price de la inessiguer un giéze.

Je n'en connails pass, dit le berger, a e'n oit dans na lite aurosi de fontaines, au domaine du paissant vassal Weissert. — Peux-tim ty conduieré répondit le saint. — Le
quant le plate revite, nyels sour conduit le saint, il revoir con troupean concordie pissithement autour du Mon mireculenx. Weissart, etrrible châteloin, menaco de faire
muitier Dévice, punt abbrenhiste, femme de Weissart, a une grande vinércianto pour le
prêtre do Piez. Dicciole entre dans la forteresse, les serfs empressa le venicul élazment de l'action de

Giralde, natif du pays de Galles, raconte, dans as Topogrophie de Hirlande, quo soint Kewen priatu Dies, les deux mains éérendes, non birondelle entra par la fenêtre de sa cellule et déposa un ord dans l'une de ses mains. Le saint n'alaisse point sa main ; il ne la ferna que quand Hirindelle eut déposé tons ses oudis et arberé de les couver. En souvenir de cette bouté et de cette patience, la statue du solitaire en Iriande porte une hirondelle dans une main.

L'abbé Turketult avait en possession le pouce de saint Barthélemy; il s'en servait pour se signer dans les moments de danger, de tempête et de tonnerre.

Les Barlares almalent les anacherètes: c'étaisen des sodats de differentes milies, eiglement éprouvé, épalement durs de cur-mêmes, demans ur la terre, habitant le rocher, se phisant aux péléringues lointains, à la vatité des déserts et des forêts. Aus les ermites conduisaine-lie les haulière camples loi ord ans les cimoières, la y composatent et chantaent à la foule armée le Dies i me et le Stolat moier. Les Anglo-Sconn a sevirate pas moiss de dir, roch et de oune reines landenner le moier. Les Angloscenn a sevirate parties de direct de de oune reines landenner le moier par les moier et de la comment de de la commentation de l'exangile, et des valkyries aux nages.

#### MOYEN AGE.

#### SUITE DES MOEURS. - VIGUEUR ET FIN DES SIÈCLES BARBARES.

Chercher à dérouler aven méthode le tableau des mours de ce temps zerait à la foit tenter l'impossible en metir à la confosion de ces mours. Il fau jeter ple-môle toutes ces scènes telles qu'elles se succédaint sans ordre, ou s'encherViraient dans une rommune action, dans on même mononi. Il n'y avait d'unité que dans les novaments qu'néral qui entraînait la société vers son perfectionnement, par la loi naturelle de l'existence humaine.

D'un côté la chevalerie, de l'autre le soulèvement des masses rustiques; tous les déréglements de la vie dans le clergo et toute l'ardeur de la foi. Des gyrovagues ou moines errants cheminant à pied, ou chevauchant sur une petite mule, préchaient contro tous les scandales; ils se falsaient brûler vifs par les papes auxquels ils reprochaient leurs désordres, et nover par les princes dont ils attaquaient la tyrannie. Des gentilshommes s'embusquaient sur les chemins et dévalisaient les passants, tandis que d'autres gentilshommes devenaient, en Espagne, en Grèce, en Dalmatie, seigneurs des immortelles eités dont ils ignoraient l'histoire. Cours d'amour où l'on raisonnait d'après toutes les règles du scottisme, et dont les chanoines étaient membres ; troubadours et ménestrels vaguant de châteaux eu châteaux, déchirant les hommes dans des satires, louant les dames dans des ballades; bourgeois divisés en corns de métiers, célébrant des solennités patronales où les saints du paradis étaient mêlés anx divinités de la Fable : représentations théâtrales, miracles et mystères dans les églises ; fêtes des fous on des cornards; messes sacrilèges; sonnes grasses mangées sur l'antel; l'Ite missa est répondu par trois braiements d'ane; barons et chevaliers s'engageant, dans des repas mysterieux, à porter la guerre chez des peuples, faisant vœu sur un paon ou sur un heron d'accomplir des faits d'armes pour leurs mies ; Juifs massacrés et se massacrant entre eux, conspirant avec les lépreux pour empoisonner les puits et les fontaines ; tribunaux de toutes les sortes condamnant, en vertu do toutes les espèces de lois, à toutes les sortes de supplices; accusés de toutes les catégories, depuis l'hérésiarque écorchô et brûlé vif, jusqu'aux adultères attachés nus l'un à l'autre et promenés au milieu de la foule : le juge prévaricateur substituant à l'homicide riche condamné un prisonnier innocent; pour dernière confusion, pour derniers contrastes, la vieille société civilisée à la manière des anciens se perpétuant dans les abbayes; les étudiants des universités faisant renaitre les disputes philosophiques de la Grèce ; le tumulte des écoles d'Athènes et d'Alexandrie se mêlant au bruit des tournois, des carrousels et des pas d'armes : placez enfin, au-dessus et en dehors de cette société si agitée, un autre prineine de mouvement, un tombeau, ohiet de toutes les tendresses, de tous les regrets, de toutes les espérances, qui attirait sans cesse au delà des mers les rois et les sujets, les vaillants et les conpables; les premiers pour chercher des cunemis, des royaumes, des aventures; les secunds pour accomplir des vœux, expier des crimes, anaiser des remords : voilà tout le moyen âge.

L'Urient, malgré le manurais succès des crobades, resta longtemps pour les peuples de l'Europe le pay de la religion et de la religion et de la foire; lis fournaisman serces les peut versere bean soill, vers ces palmes de l'Idumés, vers ces plaines de llaum où les Indidetes soi propiates al Fournée des oliviers palmès par Randouin, yence schamps d'Accelon qui profisient encore les traces de Godefroi de Bouillon, de Coure, de Taucrède, de Philippeda, danges, de Biethard Cour de Dion. Ge saite [Lois; vers etts.] Francheu qui moment de gaint [Lois of the la fourne de délivrée, puis retombée dans ses fers, et qui se montrait à eux, comme à Jérémie, insultée des passants, noyée dans ses pleurs, privée de son peuple, assise dans la soliude.

Tels furent ees siècles d'imagination et de force qui marchaient avec eet attirail au milien des événements les plus variés, an milieu des hérésies, des schismes, des guerres féodales, civiles et étrangères ; ces siècles doublement favorables au génie ou par la solitude des cloîtres, quand on la recherchait, on par le monde le plus étrange et le plus divers, quand on le préférait à la solitude. Pas un seul point où il ne se passat quelque fait nouveau, car chaque seigneurie laïque on ecclésiastique était nn petit Etat qui gravitait dans son orbite, et avait ses phases; à dix lieues de distance les eoutumes ne se ressemblaient plus. Cet ordre de choses, extrêmement nuisible à la civilisation générale, imprimait à l'esprit partieulier nn mouvement extraordinare ; aussi toutes les grandes découvertes appartiennent-elles à ecs siècles. Jamais l'individu n'a tant véeu : le roi révait l'agrandissement de son empire : le seigneur , la conquête du fief de son voisin; le bourgeois, l'augmentation de ses privilèges; et le marchand, de nouvelles routes à son commerce. On ne connaissait le fond de rien : on n'avait rien épuisé; on avait foi à tout; on était à l'entrée et comme au bord de tontes les esnerances, de même qu'un voyageur, sur une montagne, attend le lever du jour dont il apercoit l'aurore. On fouillait le passé ainsi que l'aveuir ; on découvrait avec la même joie un vieux manuscrit et un nouveau monde ; on marchait à grands pas vers des destinées ignorées, comme on a toute sa vie devant soi dans la jeunesse. L'enfance de ces siècles fut barbare, leur virilité, pleine de passion et d'éucrgie; ils ont laisse leur riche héritage aux ages civilisés qu'ils portèrent dans leur sein fécond.

# PREMIÈRE PARTIE

#### PREMIERE ET SECONDE ÉPOQUE DE LA LITTÉRATURE ANGLAISE

-retor-

#### LITTÉRATURE

SOUS

LE RÈGNE DES ANGLO-SAXONS, DES DANOIS ET PENDANT LE MOYEN AGE

DES ANGLO-SAXONS A GUILLAUNE LE CONQUERANT, - BRETONS.

#### TACITE. - POÉSIES ERSES.

Entrons maintenant dans les diverses époques de la langue et de la littértature anglaise. Le lecteur placera ficielment, sur le tableau que je les de tracer, les auteurs et leurs ouvrages à mesure que je les forai passer alevant ses yeux. Il s'agit d'abord de l'époque augles axonner: más, avait de nous en occuper, voyons s'il ne reste auœune trace de la langue des Bretons sous la doministion romaine.

César ne nous parle que des merurs de ces insulaires. Tacite nous a conservé quelques discours des chefs bretons : J'omels la harangue de Caractacus à Claude, et ne citerai, en l'abrégeant, que le discours de Galgacus dans les montagnes de la Calédonie.

•... Le jour de votre liberté connence... La terre nous manque et le retuge de la mer nous est interdit par la flotte romaine : il ne nous reste que les armes. Dans le lieu le plus retiré de nos déserts, n'apercevant pas même de loin les rivages assujetits, nos regards n'ont point été souillés du contact de la domination étrangiere. Placés aux extrémités de la terre et de la liberté, jusqu'à présent la renommée de notre solitude et de ses replis nous a défendus : à présent les bornes de la Bretagne apparaissent. Tout en qui est incomne est magnifique; mais au delà de la Calébonie, aucume nation à chercher, rien, hormis les flots et les écueils, et les Romains sont arrivés jusqu'à nous.

 ... Dans la famille des esclaves, le dernier venu est le jouet de ses com-M. — LITTÉR. ARGE. pagnos: nous, les plus nouveaux et conséquemment les plus méprised dans cet univers de la vieille servitule, nous ne pourrious altendre que la mort, car nous n'avons ni guérets, ni mines, ni ports où l'on puisse user nos bras. Courage done, vous qui chérisez la vie on la gloire I Les épousse des Romains ne les ont point suivis; leura p'êres a sout pas là pour leur faire honte de la fuite : ils regardent en trembaut ce ciel, cette nur, ces forêta qu'ils n'ont james sus. Enfernées et déjà vaincus, nos deux les livrent entre nos mains..... lei votre chéf, ici votre armée; là le tribut, les travaux, les souffrances de l'esclavage : des maux éternés ou la vengeance sont pour vous dars ce champ de bataille. Marchez au combat! pensez à vos ancêtres et à votre postérité.

Après Tacile, qui a paraphrasé quelques mots de Galgacus conservés par tradition dans les camps romains, un abline se cruse : on traverse quinze siècles avant d'entendre parler de nouveau du génie des Bretons, et encore comment I Marpherson transportant ne Exose le barde i finalosie des ain, défigurant la véritable histoire de Fingal, cousant trois ou quatre lambeaux de vieilles ballades à un mensouge, nous représente un poête de la Caldénhie tout usas i-fetilement que Taciet nous en a représenté un guerrier. Puisque après tout nous n'avons qu'Ossian; puisque les fragments quo pourrait donner comme verant des bardes appartiement plutôt aux diverses espèces de chemteurs que je rappellerai tout à l'heure, il faut bien dire usage du travail de Marpherson. Mais comme les poémes que John Smith ajouta à ceux qu'avait publiés le premier éditeur du barde écossais sont moins conus, j'en extraird de préférence quelques passages.

• Fille Cas champs aériens de Tremnor, préparez la robe de vapeur transparente et colorée. Dargo, pourquoi m'avais-tu fait oublier Armor? Pourquoi l'aimais-je tant? Pourquoi étais-je tant aimée? Nous étions deux fleurs qui croissaient eusemble dans les fentes du rocher; nos étées, lumide dans de rode, souriaient aux rayons du solicl. Ces fleurs avaient pris racine dans le roc aride. Les vierges de Morven dissient : Elles sont solitaires, mais elles sont charmantes. Le daim, dans sa course, s'élançait par-dessus ces fleurs, et le clevrouil éraprinait leurs tiges délicates.

« Le soleil de Morven est couché pour moi. Il brilla pour moi, ce soleil, dans la nuit de mes premiers mallicurs, au défant du soleil de ma patrie; mais il vient de disparaître à son tour; il me laisse dans une ombre éternelle.

· Dargo, pourquoi t'es-tu retiré si vite?...

.... Partout sur les mers, au sommet des collines, dans les profondes vallées, j'ai suivi ta course. En vain mon père espéra mon retour : eu vain ma mère pleura mon absence; leurs yeux mesurèrent souvent l'étendue des flois; souvent les rochers répétèrent leurs cris, Parents, amis, je fus

sourde à votre voix l'Toutes mes peusées étaient pour Dargo, je l'aimais de oute la force de mes souvenirs pour Armor. Dargo, l'autre nuit j'ai goûté le sommeil à tes côtés sur la bruyère. N'est-il pas de place cette muit dans ta nouvelle couche? Ta Crimoina veut reposer auprès de toi, dormir pour toujours à tes côtés. »

• Le chant de Crimoïna allait en s'affaiblissant à mesure qu'il approchaît de sa în : par degrés s'éteignait la voix de l'étrangère : l'instrument échappa aux bras d'albâtre de la fille de Lochlir.; Dargo se lève : il était trop tard ! l'âme de Crimoïna avait fui sur les sons de la harpe. •

On croira ce que l'on pourra des traductions calédoniennes de Tacite et de John Smith. Les historiens meutent un peu plus que les poètes, sans en excepter Tacite, qui toutefois répandait sa parole brillante sur les tyrans, comme on jette de la chaux vive sur des cadavres pour les consumer.

#### ANGLO-SAXONS ET DANOIS.

Les Anglo-Saxons ayant succédé aux Romains, et les Danois étant venus à leur tour au partage de la Graude-Bretagne, il serait presque impossible de séparer littérairement l'époque des Anglo-Saxons de celle des Danois : c'est pourquoi je les confonds ici.

Les Banois amenèrem avec eux leurs sealdes : ceux-ci se mélèrem la ux nardes gailiques. Trois choses ne proviaent être saises pour dette, chez un homme libre du pays de Galles : son cheval, son épée et a harpe. Les nations entières, dans leur êge hérolque, sont poètes : on chantait la la gerre, on chantait aux festins, on chantait à la mort; ou redoutait surtout de mou-iri dans son lit comme une femme. Starcalier n'a yair put trouver sa fiu dans les combats se mit une chaine d'or au cou, et déclara la douner aux pas-ants assec charitables pour le débarrusser de sa tête. Siward, comte danois du Northumberland, honteut de vicilier et arigiand d'être emporté d'une maladie, dit à ses amis : « Revétez-moi de ma cotte de mailles; ceignes-moi espée; put ma tête, mon bouclier dans ma main gauche, ma hache dorée dans ma main droite, que je tombe dans la garbe d'un guerrier.

Sur le champ de bataille les hymnes, accompagnés du choc des armes, éclataient d'une manière si terrible, que les Danois, pour empêcher leurs chevaux d'en être effrayés, les rendaient sourds,

Les cryances étaient à l'avenant de ces meurs poétiques. Quinze jeunes enames et dix-huit jeunes hommes ballaient un jour dans un cimetière; le prêtre Robert, qui disait la messe, les fit inviter à se ruirer; ils se moquèrent du prêtre. L'oficiant pria Dieu et saint Magnus de punir la troupe innie, en l'obligeant à chanter et à dauser une année entière; sa prière fui exaucéc un des condamnés prit par la main as seur qui figurait avec lui le bras es épara du corps sans que l'invalide de Dicu perdit une goutte de sang, et elle confinua de sauter. Toute l'année les quadrilles ne souffirient ni du froid, ni du chaud, ni de la faim, ni de la soif, ni de la fatigue; le teurs vétements ne s'exèrent pas. Commençai-il à plevoir; il s'élevait autour d'eur une maison magnifique. Leur danse incessante creusa la terre, et ils é y enfoncèrent jusqu'à mi-corps. Au bout de l'an, l'évêque Hubert brisa les liens invisibles dont les mains des dauseurs et des danseuses étaient enchaînées: la troupe tomba dans un sommeil qui dura trois jours et trois nuits.

Une vieille, nommée Thorbiorga, fameuse sorcière, fut invitée au châtsau du comte Torchill, afin de dire quand se termineraient la peste et la famine du comté. Thorbiorga arriva sur le soir : robe de drap vert boutonnée du haut jusqu'en bas, collier de grains de verre; peau d'agneau noir, doublée d'une pean de chat blane, sur la tête; souliers de peau de veau, le poil en dessus, liés avec des courroies ; gants de peau de chat blanc, la fourrure en dedans; ceinture huntandique, au bout de laquelle pendait un sac rempli de grimoires. La sorcière soutenait son corps grêle sur un bâton à viroles de cuivre. Elle fut reçue avec beaucoup de respect; assise sur un siège élevé, elle mangea un potage de lait de chèvre et un ragoût de cœurs de différents animaux. Le lendemain Thorbiorga, après avoir symétrisé ses instruments d'astrologie selon le thème eéleste, ordonna à la jeune Godrėda, sa compagne, d'entonner l'invocation magique vardlokur. Godreda chanta d'une voix si douce, que le manoir du laird Torchill en fut ravi. Il cût été bien malheureusement né celui qui ne fût pas né poëte en ce temps-là.

Les rois mêmes l'étaient : Alfred le Grand, Canut le Grand, furent Hommeur des walkyries. Les burdes et les sealdes s'éjouissaient à la table des primes, qui les comblaient de présents : Si je demandais la lune à mon hôte, s'éterie un barde, il me l'accorderait, » Les poëtes ont toujours été affriandés par la lune.

Cedmon révait en vers et composait des poëmes en dormant : poésie est songe.

• Je sais, dit un autre barde, un chant pour émousser le fer; je sais un chant pour tuer la tempête. • On reconnaissait ces inspirés à leur air; ils semblaient sivres, leurs regards et leurs gestes était désignés par un mot consacré: s'alleviengl, folie poétique.

La chronique saxonne donne en vers le récit d'une victoire remportée par les Anglo-Saxons sur les Danois, et l'histoire de Norvége conserve l'apothéose d'un pirate du Danemark, tué avec cinq autres chefs de corsaires sur les côtes d'Albion,

- Le roi Ethelstan, le chef des chefs, celui qui donne des colliers aux braves, et son frère, le noble Edmond, ont combattu à Bruman-Burgh avec le tranchant de l'épée. Ils ont fendu le mur des boucliers, ils ont abatu les guerriers de renom, la race des Scots et les hommes des navires.
- Olaf s'est enfui avec peu de gens, et il a pleuré sur les flots. L'étranger e racontera point cette bataille, assis à son foyer entouré de sa famille, car ses parents y succombèrent, et ses amis n'en revinrent pas. Les rois du Nord, dans leurs conseils, se lamenterout de ce que leurs guerriers ont voulu jour au jeu du carange avec les enfants d'Edward.
- Le roi Ethelstan et son frère Edmond retournent sur les terres de Oucst-Sex. Ils laissent dérrière eux le corbeau se repaissant de cadavres, le corbeau noir au bec pointu, et le crapaud à la voix rauque, et l'aigle affamé de chair, et le milan vorace, et le loup fauve des bois.
- « Jamais plus grand carnage n'eut lieu dans cette lle; jamais plus d'hommes n'y périrent par le tranchant de l'épée, depuis le jour où les Saxons et les Angles vinrent de l'est à travers l'Océan, où ils entrèrent en Bretagne, ces nobles artisans de guerre, qui vainquirent les Welsches et prirent le pays.

Maintenant la chanson en l'honneur du pirate :

- Il m'est venu un songe: je me suis vu, au point du jour, dans la salle du Valhalla, préparant tout pour la réception des hommes tués dans les batailles.
- J'ai réveillé les héros de leur sommeil; je les ai engagés à se lever, à ranger les bancs, à disposer des coupes à boire, comme pour l'arrivée d'un roi.
- D'où vient tout ce bruit? s'écrie Bragg; d'où vient que tant d'hommes s'agitent et que l'on remue tous les bancs? — C'est qu'Érik doit venir, rénond Oden; le l'attends. Qu'on se lève, qu'on aille à sa rencontre.
- « Pourquoi donc sa venue te plaît-elle davantage que celle d'un autre roi? — C'est qu'en beaucoup de lieux il a rougi son épée de sang; c'est que son épée sanglante a traversé beaucoup de lieux.
- Je te salue, Érik, brave guerrier; entre: sois le bienvenu dans cette demeure. Dis-nous quels rois t'accompagnent, combien viennent avec toi du combat?
  - Cinq rois viennent, répond Érik, et moi je suis le sixième.
- Je ne pouvais mieux faire que d'emprunter cette traduction à l'Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, Jouis-ons des travaux de M. A. Thierry, mais apprenons de lui ce qu'ils lui ont coûté; notre admiration s'augmentera de notre reconnaissance.
- Je venais d'entrer avec ardeur dans une série de recherches toutes nouvelles pour moi. Quelque étendu que fût le cercle de ces travaux, ma

cécité complète ne m'aurait pas empéché de le parcourir ; l'étais résigné autant que doit l'étre un homme de cœur ; j'avais fait amitié avec les ténèbres. Mais d'autres épreuves survinrent.

Aveugle et souffrant, sans espoir et presque sans relâche, je puis rendre et éémojgrage, qui de ma part ne sera pas suspect; il y a au

monde quelque chose qui vant mieux que les jouissances matérielles, mieux que la fortune, mieux que la santé elle-même, c'est le dévouement à la science.

Graves et touchantes paroles pour lesquelles je ne me reproche point de m'être écarté de mon sujet.

J'ai déjà dit quelque chose de ce sujet dans mes Études historiques. Les nautoniers normands célébraient eux-mêmes leurs courses :

 Je suis né dans le haut pays de Norvége, chez les peuples habiles à manier l'arc, mais j'ai préféré hisser ma voile, l'effroi des laboureurs du rivage. J'ai aussi laucé ma barque parmi les écueils, loin du séjour des hommes.

Ce scalde des mers avait raison, puisque les Danes ont découvert le Vineland ou l'Amérique lom du séjour des hommes.

Angelbert gémit sur la bataille de Fontenay et sur la mort de Hugues, balard de Chariennagne. La fureur de la poésie était telle qu'on trouve des vers de toutes mesures jusque dans les diplômes du huitième, du neuvième et du distime sélete. Un chant teutonique conserve le souvenir d'une victoire remportée sur les Normands, l'an 881, par Louis, fils de Louis le Bègue. « J'ai comu un roi appelé le seigneur Louis, qui servait Dieu de bon œur, parce que Dieu le récompensait…. Il saisit la lance et le bonclier, monta promptement à cheval, et vola pour ture veneçance de ses ennemis. » Personne n'ignore que Charlemagno avait fait recueillir les anciemes chassons des Germains.

La parolu esitée dans les forêts est, dès sa naissance, une parole complète pour la poisse : sous le rapport des passions et des îmagos, elle dégénère en se perfectionnant. Les chants nationaux des Barbares étaient accompagnés du son du fifre, du tambour et de la mueste. Les Seytek adas la joie des festins, faissient résenner la corde de leur arc, La cithare ou la guitare était en usage dans les Gaules, et la harpe, dans l'Ite des Bretons, l'oreille déclaigneue des Grores et des Romains is reintedait, dans les entretiens des Franks et des Bretons, que des croassements de corbeaux, ou des sons non articulés sans auour raport avec la voit humaine. Quand les nations du Nord eurent triomphé, force fut de trouver ce langage harmonieux, et de comprendre les ordress que le matter dictait à l'esche

Les rhythmes militaires se viennent terminer à la chanson de Roland, dernier chant de l'Europe barbare. • A la bataille d'Hastings, • dit encore

le grand peintre d'histoire que J'ai cité, « un Normand, appelé Taillefer, poussa son cheval en avant du front de la bataille, et entonna le chant des exploits, fameux dans toute la Gaule, de Charlemagne et de Rohand. En chantant il jouait de son épée, la lançait en l'air avec force, et la recevait dans sa main droite. Les Normands répétaient les refrains, ou criaient : Dieu aidet D'eu aidet!

> « Taillefer qui mult blen chantout Sor un chevai qui tost alout, Devant le duc alout chantant De Karlemagne et de Rollant Et d'Olivier et des vassaux Qui moururent à Ronceyaux. »

Ces rimes sont de Wace; mais Geoffroy Galmar a de plus longs détails sur Taillefer. Il est curieux d'observer comment les usages se transforment et cependant se perpétient : le tambour-maitre, qui jette sa canne en l'air et qui la reçoit dans sa main à la tête d'un régiment, est la tradition du ioncleur militaire.

Avant même la bataille d'Hastings, il existe un autre témoignage des provocations de la chanson du soldat : en 1054, Guillaume batút les Français à Mortemer en Normandie; un de ses serviteurs, monté dans un arbre, cria toute la nuit :

- Franceis, Franceis, levez l levez l
   Tenez vos veies; trop dormez;
- Allez vos amis enterrer Ki sont occis à Mortemer.

Ce singulier héraut d'armes, insultant du haut d'un chêne l'ennemi vaincu, offre un tableau naîf des mœurs de ce temps,

--

#### TROISIÈME ET QUATRIÈME ÉPOQUE DE LA LITTÉRATURE ANGLAISE

ÉPOQUES ANGLO-NORMANDE ET NORMANDE-FRANÇAISE, DE GUILLAUME LE CONQUERANT ET DE HENRI II A HENRI VIII.

#### TROUVÈRES ANGLO-NORMANDS.

Après la conquête des Kormands, le moyen Age commence et les choses changent de face. L'Angleterre a éprouvé dans son idione des révolutions inconnuces aux autres pays : le teutonique des Augles refoula le gallique des Bretons dans les vallées du pays de Galles; le danois, le seandinnee, ou le godh, renferma l'erse parmi les highlanders écossais et alléra le pur sazon; le normand, ou le vieux francais. reférat l'audio-szon drez les vaineus.

Sous Guillaume et ses premiers suecesseurs, on écrivit et l'on chanta en altin, en calédonien, en galilique, en angle-saon, en roman des trouvères, et quelquefois en roman des troubadours. Il y eut des poêtes, des bardes, des jogleurs, des ménstrels, des comtôors, des fabléors, des gestéors, des harpfors. La poésie prit toute espèce de formes, et donna à ses œuvres foutes sortes de nomes 1 als, ballades, rotruienges, chansons à carole, cheixie. Des le sixèmes siècle, Fortunat donne le nom de lais, l'eudi, aux chants des Barbares. On compati des romans d'almour, des romans de chevalerie, des romans de sixèmes siècle, Fortunat donne le nom de lais, l'eudi, aux chants des romans du Saint-Graat, des romans de la Table-Bonde, des romans de Charlemagne, des romans de l'actualre, des pieces saintes. Dans le Songe du deux d'amour, le pont qui conduit au palais du dieu est composé de de rotrainges, stances accompagnées de la vielle; les planches sont faites de dits et de chaussus; les solives, de sons de harpe; les piles, des doux lair des lterlants.

Robert de Courte-Heuse, due de Normandie, fils ainé de Guillaume le Conquérant, enfermé pendant visign-thuit ans dans le château de Cardiff, au bord de la mer, apprit la langue des bardes gallois. A travers les feutres de sa prison, il voyait un chène dominer la forté dont le promontoire de Pernath était couvert. Il disait de ce chen e : Côlheo, planté au sein des bois d'où tu vois les flots de la Saverne lutter contre la mer; chêne, m'e sur ces hauteurs où le sang a coulé re misseaux; chêne, qui as vécu au milleu des tempêtes, mallieur à l'homme qu'in est pas assex vieux pour mourir i «

Un autre prince anglais, Richard Cœur de Lion, fut couronné comme troubadour. Il avait composé en langue romane du Midi, sa langue maternelle, un sirvenle sur sa captívité à Worns. Parmi les poêtes, ses contemporaius, Richard n'est pas fils d'Étéonore de Guyenne, mais de la princesse d'Antioche, trouvée en pleine mer sur un vaisseau tout d'or, dont les cordages étaient de soie blanche. Ce vaisseau est la grande serpente des romanciers. Quand les enfants des femmes arabes étaient méchants elles les menaçaient du roi Richard, et quand un cheval ombragaux tressaillait, le cavailer sarrasin le frappait de l'éperou en lui disant : Et cuidet-tu que ce soit le roi Richard t' Guillaume Blondel (qu'il ne faut pas confoudre avec le trouvère Blondel de Neslo était un des ménestrels de Richard : nous n'avons pas se chanson fidèle, in l'en est resté que la trudition.

Rien n'était plus célèbre que l'histoire populaire du marquis au court nex. Guillaume, trouvier augle-normand, a laissé dans son poème des Joise de Notre-Dame une description curieuse de Rome et de ses monuments au naizème siècle. Il composa un petit poème fort ingénieux sur ces trois mots, fumée, pluie et femme, qui chassent un homme de sa maison : la maison, c'est le ciet; la fumée, l'orgueil; la pluie, la convoitise; la femme, la voluplé: trois choses qui empéchent d'entrer dans le ciel, maison de l'homme.

Un moine du mont Saint-Michel, dans la description qu'il fait des étées de ce monastère (alors sous la domination anglaise), nous apprend que • dessous Avranches, vers Bretagne, était la forêt de Cuokelunde remplie de cerfs, mais où il n'y a à présent que des poissons. En la forêt avait un monument. - Le noéte naice l'irruitoin de la mer sous le rècne de Childebert.

Geoffroy Gairnar, auteur de l'Histoire des rois anglo-axons, emprunta des bardes gallois le Brut d'Angleterre, que Wace traduisit du latin de Geoffroy de Montmouth. Celui-ci, selon M. Fabbé de La Rue, l'avait traduit de l'original bas-breton apporté en Angleterre par Gauthier Ganelius, archidiacre d'Oxford.

Brut ou Brutus est un arrière-petit-fils l'Énée, premier roi des Bretons. Du roi Brut descendit Arbur ou Artus, roi de l'Ammorique, dont nous autres Bretons attendons le retour comme les Juifs attendent le Messie. Arbur institua l'ordre de la chevalerie de la Table-Bonde : tous les chevaliers de cet ordre out leur histoire; d'où il advient qu'un premier roman a ce que les ménestrels appelaient des branches, aiusi que dans Arioste un conte en engendre un autre. Artur et ses chevallers sont un calque de Charlemagne et de ses preux. Mais n'est-il pas incoucevable qu'on cherche toujours l'origine de ces merveilles dans le faux Turqui qui écrivait en l'entiques l'origine de sa preuveille dans le faux Turqui qui écrivait en l'entiques Arrie le Grand, complise en Sès hay ne le moine de Saint-Gall?

Le roman du Rou est encore de Robert Wace. Là se fit l'histoire authentique des fées de ma patrie, de la forêt de Bréchéliant remplie de tigres et de lines: Thomme suurage y règne, et le roi Arthur le veul percer avet l'Escalibar, sa grande épée, Dans cette forêt de Bréchéliant murmure la fontaine. Barnoln. Un bossin dor est attaché au vieux chène dont les rameaux ombragent la fontaine : il suffit de puiser de l'ean avec la roupe et d'en répandre quelques gouttes pour susciter des tempêtes. Robert Wace eut la curiosité de visiter la forêt de n'ancrent rien.

#### Fol m'en revins, fol y allai,

Un charme mal employé fit périr l'enchanteur Merlin dans la forêt de Bréchélaint. Pieux et sineire Breton je ne place pas Bréchéliant près Quintin, comme le veut le roman du Rou; je tiens Bréchéliant pour Becherel, près de Combourg. Plus heureux que Wace, J'ai vu la fee Morgen et rencontré Tristan et Yseult; J'ai puisé de l'eau avec ma main dans la dontaine (le bassin d'or m'a toijours manqué), et en jetant cette cau en l'air, J'ai rassemblé les orages : on verra dans mes Mémoires à quoi ces orages mont servi.

Le Irouvère anonyme, continuateur du Brut d'Angleterre, est un Angle-Saxon: il s'exprime avec la verve de la haine contre Guillaume, « venu non élever des villes, mais les détruire; non bâtir des hameaux, mais semer des forêts, « Le poème offre un ingénieux épisode.

Le conquérant veut savoir quel sera le sort de sa postérilé : il convoque une assemblée de notables et des principaux membres du clergé d'Angleterre et de Normadie. Le conseil, fort embarrasée, mande s'éparément les trois fils du roi : Robert de Courte-Heuse paraît le premier. Un sage clere lui dit : « Beaufils, si Dieu tout-puissant avait fait de vous un oiseau, quel oiseau vondriez-vous étre?

 — Un épervier, répond Robert. Cet oiseau, pour sa valeur, est chéri des princes, aimé des chevaliers, porté sur la main des dames.

Après Robert de Courte-Heuse vient Guillaume le Roux : « Il aurait voulu être un aigle, parce que l'aigle est le roi des oiseaux. »

Après Guillaume le Roux se présenta Henri, son jeune frère : « Il voudrait être un estournele, parce que l'estournèle (l'étourneau) est un oiseau simple qui ne fait de mal à personne, et vole de concert avec ses semblables; s'il est mis en cage, il se console en chantont. »

Courte-lleuse, vaillant comme l'épervier, mourut dans les fers; Guillaume, roi comme l'aigle, fut cruel et finit mal; Ilenri fut doux, bienfaisant comme l'estournéle : il eut des peines, mais les années (complainte longue, triste, et à même refrain) les adoucirent.

#### SUITE DES TROUVÈRES ANGLO-NORMANDS.

#### PARADIS TERRESTRE. - DESCENTE AUX ENFERS.

Un trouvère anonyme célèbre le voyage de saint Bradan, l'Irlandais, au paradis terrestre. Le saint, accompagné de ses moines, découvre dans une lle le paradis des oiseaux : ces oiseaux répondent à la psalmodie du saint ; c'étaient apparemment les ancêtres de l'oiseau des jardius d'Armide.

Dans une autre fle est un arbre à feuilles d'un rouge palle; des volailles blance so perchent sur l'arbre. Un de ces eygnes, interrogé par Bradan, lui répond : « Mes compagnons et moi nous sommes des anges chassés du ciel avec Lucifer. Nous lui avions obci comme à notre chef, en sa qualité d'archange; mais n'ayant point partagé son orgueil, Dieu nous a seulement exilés dans cette fle. « Voilà Tange repentant de Kloystock.

Du paradis des oiseaux saint Bradan, toujours avec ses moines, arrive dans une autre île où s'élève l'abbaye de Saint-Alban.

Il court de nouveau au large, est attaqué par un serpent qu'une bête envoyée de Dieu combat, puis par un griffon qu'un dragon avale. Des voissons étranges viennent écouter le solitaire célébrant la Saint-Pierre en haute mer.

La barque aborde aux enfors : les (incibres obscurcissent la région maudite; la fumée, les étincelles, les flammes forment un voile impénétrable à la clatté du jour. Sur une roche escarpée on aperçoit un homme nu, lacéré de coups de fouet, la chair en lambeaux, le visage couvert d'un drap : ce damné est Judas; il 1 aconte au saint ses inexprimables tourments; pour chaque jour de la semaine il y a une nouvelle douleur.

Maric, dite de France, dont nous avons un recueil de lais, mit en vers le Purgatoire de vaiut Patrick d'Irlande, que Henri, moine de Saltry, composa primitivement en talin dans le douzième siècle. Par une caverne, audessus de laquelle saint Patrick hâiit un couvent, on descendait au lieu d'expiation.

Deux autres trouvères traitent le même sujet : ils mènent O'Wein au purgatoire ; le chevalier passe auprès de l'enfer dont il voit les tourments, parvient au paradis terrestre et s'approche du paradis céleste.

Adam de Ross chante à son tour la descente de saint Paul aux enfers. L'archange saint Michel sort de guide à l'apôtre; il lui dit: « Bonhomme, suis-moi sans effroi, sans peur et sans soupçon. Dieu veut que je te montre les grincements de dents, le travail et le tristor que souffrent les pécheurs. » Michel va devant; Paul le suit disant les psaumes. A la porte de l'enfer croît un arbre de feu; à ses branches sont suspendues les âmes des avares et des calomniateurs. L'air est rempli de diables volants qui conduisent les méchants aux brasices.

Les deux voyageurs parcourent les régions désolées. L'archange explique à l'apôtre les tourments infligés à différents crimes : au sein d'une immense forge, d'une vaste mine où grondent et brillent des fournaises ardeutes, coulent des fleuves de métaux fondus dans lesquels nagent des démons. A mesure que les envoyés du ciel s'enfoncent dans le girrod uglobe, les supplices deviennent plus terribles ; saint Paul est saisi de pitié.

Un puis scellé de sept aceaux présente son orbite : Tarchange lève les coaux, en écartant l'apètre pour laisser s'exhaler la vapeur pestilentielle. Au fond du puits gémissent les plus grands coupables ; saint Paul demande combien dureront les peimes ; saint Michel répond : « Cent quarante mille ans; mais je n'en suis pas bien sûr. »

L'apère invite l'archange à onjurer Dieu d'adoucir les souffrances des réprouvés; des anges compatissants se joignent à leurs prières; elles sont écoutées; le Seigneur ordonne qu'à l'avenir les supplices cesseront depuis le samed jusqu'au lundi matin. Saint Bradan, dans son voyage au paradis terrestre, avai obteuu la même grête pour Judas. La durée de cette suspension des supplices est la même que la durée fixée par les premières trêves que l'on appelal pair de Dieu.

Le moyen âge n'est pas le temps du style proprement dit, mais c'est le temps de l'expression pittoresque, de la peinture nave, de l'invention féconde. On voit avec un sourire d'admiration ce que des peuples ingénus tinient des croyauces qu'on leur enseignait à le dur imagnation gradus, vive et vagabonde ; à leurs meurs cruelles, à leur courage indomptable, à leur instinct de computeraits et de voyageurs mai comprimé, les prêtires, missionaires te poètes offinient de merveilleux tournents, des prêtis éternels, des invasions à tenter, mais sans changer de place, dans des régions incomuse. Le paradis terrestre que la Muse chrètienne montrait en perspective aux Barbares (lieu de délices, où ils ne pouvaient arriver que par un long chemin et après de rudes travaux) était comme cette Rome qu'ils avaient cherchée jadis au hout du monde à travers mille périts, la torche et Féné à la mais.

Le voyage d'Ulyses aux champs Gimmériens et la descente d'Énée au Tartare renferment l'idée primitive de ces fictions. Cette idée fut commuinquée aux siècles dirétiens par la littérature classique; ou la retrouve dans tout le moyen âge sous le titre de Visio inferni. L'arbre de feu, aux branches duquel sout suspendues les âmes des avares, cet l'ornes oi les songes vienments se fétigére fans le vestible de Tartare. (Énéid., liv, v.) Les tois ouvrages du trouvère de saint Bradan, de Marie de France et d'Adam de Ross rappellent le paradis, le puryatoire et l'enfer de la Diuva Commedia. Saint Paul est conduit aux enfers par l'archange saint Michel, comme Dante par Virgile; saint Paul est saisi de pitié comme Dante; saint Bradan trouve Judas, comme Dante le rencontre, le plus tourmenté des damnés: la douleur varie pour Judas chez le trouvère (le trouvère ne donne que ceut quarante mille années à la durée des tourments); la douleur est une et constante comme l'étérnité chez le poète.

Cancellieri prétend que Dante a pris le fond de sa composition dans les Visions de l'Enfer d'Albéric, moine au Mont-Cassin vers l'an 1120. Qu'est-ce que cola prouve? Que Dante a travaillé sur les idées et les croyances de son temps, ainsi qu'llomère avec les traditions de son siècle. Mais le génie, à qui est-il? à Dante et à Homère. Dante a visiblement emprunté quedques traits de son Ugolin au Tydée de Stace: qu'importe?

Dans le moyen âge, Virgile est surnommé le Poète; il se retrouve partout. Les moines, auteurs de la tragédic de Suint Murtiul de Limoges, hout apparaître l'auteur de l'Encide avec les prophétes; il chante au berecau du Messie un Benedicomus rimé. Dante a naturellement été conduit à prendre le poète latin pour guide aux enfers; c'était comme quequ'un de son temps: Virgile ne fut-il pas déclaré seigneur de Mantoue en 1227? Dante naquit en 1365.

Dans l'ordre historique du moyen âge, anis que dans l'ordre religieux, deux ou trois idées générales dominent : les Barbares ont voulu descendre d'Énée; nous venons tous des l'royens; personne ne tire son origine des Huns, des Gottls, des Franks, des Angles. D'un côté, les nations barbares, civilisées par les périeres chrétieus, ont en honte de lour barbarie de l'autre, elles ont tenu à honneur d'être sorties de la même source que cet empire romain dont elles s'étaient faites les héritières après l'avoir mis à mort : les filles de Jason déchièrent leur prèp our le rajeunit.

#### MIRAGLES. - MYSTERES. - SATIRES.

Les murades et les rugatères firent une partie essentielle de la litérature de tous les pays chrétiens, depuis le diviene jusqu'au seizième siècle. Geoffroy, abbé de Saint-Alban, compose en langue d'oil le Miracle de suinte Catherine: c'est le premier drame écrit en français dont jusqu'ici on ait comaissance. L'auteur le fit jouer dans ne église en 1410, et emprunta, pour en revêtir les acteurs, les chapes de l'abbaye de Saint-Alban.

Le clergé encourageait ces spectacles, comme un enseignement public de l'histoire du christianisme : le théâtre grec eut la même origine religieuse. Les miracles et les mystères se donnaient en plein jour dans les églises, dans les cours des palais de justice, aux carrefours des villes, dans les cinetières : ils étalent annoncés en chaire par le prédicateur; souvent un abbé ou un évêque y présidait le crosse la la mân. Le tout finissait quel-quefois par des combats d'animaux, des joutes, des luttes, des danses et des courses. Cément VI accorda mille ans d'indulgences aux personnes pieuses qui suivriant le cours des piéces saintes à Chester.

Ces spectacles étaient pour les plébéiens ce qu'étaient les tournois pour les nobles. Le moyen âge comptait beaucoup plus de selemités que les siècles modernes : les véritables joies naissent partout des creyances nationales. La révolution n'a pas eu le pouvoir de créer une seute fête durable; et s'il est encore des Jours féries populaires, en dépit de l'inerédulité, ils appartiennent tous au vieux christianisme : on ne prend bien qu'aux plaisirs qui sont en même temps des souvenirs et des espérances. La philosophie attriste les hommes; un peuple althe n'a ur que fête, celle de la morte.

Les représentations théatrales passèrent de la clergie aux laïques. Des narchands drapiers donnérent à Londres la Création, Adam et Éve paraissaient tout nus. Des teinturiers jouèrent le Déluge, La femme de Noé refusait d'entre dans l'arche et souffictait son mari.

Le cours que M. Magnin fait aujourd'hui, avec autant de savoir que de talent, complétera le cercle des connaissances sur les mystères et sur l'époque qui les a précédés, sujet plein d'intérêt et inhérent aux entrailles de notre histoire.

Les saires occupaient une grande place dans les poésies de l'Angleterra normande. Les dannes, respectées des chevaliers, l'étaient fort peu des joingleurs; ceux-ci leur reprochaient l'amour de la parure et des petits chiens.

Si vous voulez faire une visite à une danne, enveloppez-vous bien, empeuten méme la chape de Saint-Fierre de Rome, car en entrant vous serez assailli des chiens de toute espèce : vous en trouverez de petits sautant comme griffillon, et d'énormes levriers rampant comme des lions. » (L'amb ge La Rux.)

On maltraite encore les dames dans les Noces des filtes du Dioble, dans l'Apparition de saint Pierre, stances contre le mariage. Le page évêques, les moines, les nobles, les riches, les médecins, les divers états de la vie ont leur lot dans le Roman des romans, dans le Bezant de Dior, dans le Patier nosier des gouremands, dans les Litaines des Vijuins, les Cerolo du Jui, l'Epfire et l'Évougile des fommes, et surtout dans ces satires gérérales qui portaine lu nom de Bible:

An other abbai is ther hi

· Auprès d'une abbaye se trouve un couvent de nonnes, au bord d'une

rivère douce comme du lait. Aux jours d'été les jeunes nonnes remontent cette rivère en bateaux; et quand elles soit loin de l'abbaye, le diable se met tout nu, se couche sur le rivaçe, et a prépare à nager. Agile, il elleve les jeunes moines et revient chercher les nounes. Il enseigne à celles-ci une oraison: le moine, bien dispoé, aura doutze frammes à l'aumée, et il deviendra bientit le péra abbé. J'e supprime de grossières obséchités.

Le Credo de Pierre le Laboureur (Peter Plowman) est une satire amère contre les moines mendiants :

### I fond in a freture a frere on a benche, etc.

« J'ai encontré, assis sur un banc, un frère affreux : il était gros comme un fonneau; son visage était si plein qu'il avait l'air d'une vessie remplie de vent, ou d'un sac suspendu à ses deux joues et à son menton. C'était une véritable oie grasse qui faisait remuer sa chair comme une boue tremblante ! .

Les châtelains et les châtelaines chantaient, aimaient, se gaudissaient, et par moments ne croyaient pas trop en Dieu. Le viconta de Beancaire menace son fils Aucassin de l'enfer, s'il ne se sépare de Nicolette, sa mie. Le damoiseau répond qu'il se soprie fort peu du paradis, rempi de moires afinérats demin-us, de vieux prétres crasseux et d'ermitse en haillons; il vent aller en enfer, où les grands rois, les paladins, les barons tiennent leur cour plenière; il y trouvera de belles femmes qui ont aimé des ménestriers et des jongleurs, amis du vin et de la joie. Un troubadour dit son Pater pour que Dieu accorde à tous ceux qui aiment le plaisir qu'il eut une nuit avec Ogine.

#### CHANGEMENT DANS LA LITTÉRATURE. -- LUTTE DES DEUX LANGUES.

L'époque des bardes, des trouvères, des troubadours, des jongjeurs, des ménestrels anglo-galliques, anglo-asxons, anglo-normands, dura près de trois conts ans, de Guillaume le Conquérant à Édouard III. La fécdalité altéra peu à peu son esprit et ses coulumes; les croisades agrandiment le cercle des idées et des inanges; la poésie suivil e mouvrement des mours; l'orgne, la harpe et la musette prirent de nouveaux sons dans les abbayes, dans les châteaux et sur les montagnes. Selon la tradition populaire, Dionard l'ordonna de mettre à mort les ménesfred du pays de Galles, qui nourréssiert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pierre le Laboureur est un nom générique sous lequel la piupart des poëtes du donnième et du quatorzième siècle ont donné leurs saûres : ainsi on a la Visiou de Pierre Plowman, de Robert Langland, le Credo de Pierre Plowman, composé vers l'an 1390, etc., etc. Il ne faut pas confondre ces d'vers ouvrages.

au fond du cœur des vieux Bretons le sentiment de la patrie et la haine de l'étranger. Gray a fait chanter le dernier de ses bardes.

# Ruin seize thee, ruthless king!

· Que la destruction te saisisse, roi eruel l ·

Les duis, les sirrentes, les romans versifiés, etc., devinrent des pièces de vers séparées, des histoires plus courtes proportionnées à l'étendue de la mémoire. On sent par la forme même des poèmes, autant que par le style et l'expression des sentiments, qu'une révolution s'est accomplie, que déjà des siècles se sont écoulés.

L'introduction, à l'aide des troubadours et des jongleurs normands, de la poésie provençale et frauçaise, eut l'inconvénient d'enlever aux compositions saxonnes leur originalité native : elles ne firent plus qu'une imitation, quelquefois charmante, il est vrai, d'une nature étrangère. Un poête compare l'objet de son amour à un oisseu dont le plumage ressemble à toutes sortes de pierreries et de fleurs. L'amant, trop discret pour faire connaître sa maitresse au profine vuigaire, dit gracieusement : « Son nom est dans une note du rossignel...)

### Hir nome is in a note of the nightigale;

et ce nom, il envoie les curieux le demander à Jean.

La langue d'oil, en usege parmi los vainqueurs, tenait le pouillé des richiesce aristocratiques, célébrait les faits d'armes des divailers et les amours des mobles daunes, Guillaume le Conquérant, dit Sugulphe, détostait la langue anglaise. Il ordonna que les lois et les actes judiciaires lussent écrits en français, et que l'on enseignât aux enfants dans les écoles les premiers rudiments des lettres en français.

J'ai dit que les propriétés de France et d'Angleterre furent mélées par la conquête, et que les propriétaires français transportérent leur idiome avec eux. Voici la preuve du fait : des religieux brévous, manceaux, normands, possédaient des couvents et des abbayes dans la Grande-Bretagne; les familles du Pouthieu, de la Normandie, de la Bretagne, et ensuite de toutsles provinces apportées par Léonore de Guyenne, ou conquiese par Édouard III et Henri V, eurent des terres dans le royaume anglo-normand.

Guillaume le Bâtard fit présent à Alain, due de Bretagne, son gendre, de quatre cent quarante-deux seigneuries dans le Yorkshire; elles forméent depuis le comité de Richemond (Domnesday-Book). Les duss de Bretagne, successeurs d'Alain, inféodèrent ess domaines à des chevaliers bretons, eadets des familles de Robau, de Tinteniae, de Chatesubriand, de Groyn, de Monttoucher, et longiemps après le comité de Richemond (honor

Richemundiæ) fut érigé en duché sous Charles II, pour un bâtard de ce roi.

La langue française méprisait et persécutait la langue anglo-axonne. Tanalté c'était un úvéque saxon chassé de soa siège, parce qu'il ne savait pas le français; tantôt des moines dont on lacérait les chartes, comme do nulue les juges normands condamnaient sans vouloir l'entendre, parce qu'il ne parait qu'anglais; tantôt une famille dépouillée, et recevant d'eux, à titre d'aumône, une parcelle de son propre loirtigae. « Live. Tunara.")

Les deux langues rivales étaient comme les drapeaux des deux parties sous lesquels on combattait à outrance. Elles luttient partout; elles fournissaient aux barbarismes du latin d'alors. Guillaume Wyresteré écrivait du duc d'York: et anauvarn apud Redbanke prope Cestrium, et il anaux chez Redbanke près Ghester. Jean Roux dit que le marquis de Dorset el e chevalier Thomas Grey furent obligés de prendre la fuite, pour avoir machine la mort du due (le duc d'York; régent ous Henri VI), protecteur des Anglais; quod ipsi coxranvassax mortem ducis protectoris Anglio. Coxranva, mot anglais, machine.

Quelquefois les deux langues alternent dans la même pièce de vers et riment ensemble; les jongleurs vantaient incessamment le beau français; ils célébraient

> Mainte belle dame courtoise Bien parlant en langue françoise,

Il est, disaient-ils,

Il est sage, biaux et courtois Et gentiel hom de par françoise Miex valt sa parole françois Que de Glocestre la ricoise.

Seiz de bouere et cortois Et sachez bien parler françois.

Le françois amenaît toujours à la rime le courtois, à la grande déplaisance des Anglo-Saxons.

Édouard l'é écoula très-respectueusement la lecture d'une bulle latine de Boniface VIII, et ordonna de la traduire en français, parce qu'il ne l'avait pas comprise.

Pierre de Blois nous apprend qu'au commencement du douzième siècle, Gillibert ne savait pas l'anglais; mais, versé dans le latin et le franças, il prichait au peuple les dimanches et fêtes. Wadington, historien-poète du treizième siècle, déclare qu'il derit ses ouvrages en français, non en anglais,

M. - LITTER, ANGL.

afin d'être mieux entendu des petits et des grands; preuve que l'idiome étranger était prêt à étouffer l'ancien idiome du pays.

On trouve en manuscrit dans la bibliothèque Harléienne une grammaire française et épistolaire pour tous les états; une autre en vers français, et un glossaire roman-latin.

On traduisait quelquefois en anglais les ouvrages écrits en français ; c'était, comme le disaient les poètes, par commisération pour les *lewed*, la classe basse et ignorante,

### For lewed men I undyrtoke In englyshe tonge to make this boke.

Les pauvres scaldes battus par les trouvères des vainqueurs, et retirés au sein des vaincus travaillaient l'expendre le dessus au moyen des masses. Ils chantaient les aventures pichétiennes, et mettaient en sebne, dans une suite de tableaure, Peter Ploumon. Ainsi se partagicaient les deux muses et les deux peuples. La muse nationale reprochait au gentilhomme de ne ses servir une du francais:

### Frenck use this gentleman And never English can.

Ce gentilhomme ne fait usage que du français, et jamais de l'anglais, »
 Un proverbe disait : « Il ne manque à Jacques, pour jouer le seigneur, que de savoir le français. »

Ces divisions venaient de loin. Le comte anglo-saxon Guallève (d'est le célère Walthou) avait été décapité, sons le règne du conquérant, pour s'être associé à la conspiration de Roger, comte de Heroford, et de Ralph, comte de Norfolk. Guallève, comte de Northampton, était fils de Siward, du de Northumbrie. Son corps fut transporté à Cryoland par l'abbé Ulf-ketel. Quelques aunées après, le corps ayant été exhumé, on le trouve actier et la tête rémie au tronc : une petite ligne rouge indiquait seudent au cou le passage du fer ; à ce collier du martyre, les Anglo-Saxons reconneres Cousilève pour un ssint. Les Normands se moquaient du miracle. Audin, moine de cette nation, éércinit que le fils de Siward n'avait été qu'un méchant traître, justement puni : Audin mourut sobitement d'une collime.

L'abbé Goisfred, successeur d'Ingulf, eu tune vision : une muit il aperque au tombeau du comte l'apôtre Barthélemy, et Guthlac l'anachorèle, revêtus d'autes blanches. Barthélemy, tenant la tête de Guallève, remise à sa place, disait : « Il n'est pas décapité. » Guthlac, placé aux pieds de Guallève, répondait : « Il fut comte. » L'apôtre répliquait : « Maintenant il est roi. » Les populations angles-axonnes accouraient en pèlerinage au tombeau de leur compatriote. Cette histoire fait voir d'une manière frappauto la séparation et l'antipathie des deux peuples. (Oapéaic Vital...)

Enfin, selon Milton, l'usege du français remonite beaucoup plus haut, ear il en fixe la date au règne d'Édouard le Confesseur. « Alors, di-il-, les Anglais commencèrent à laisser de côté leurs anciens usages, et à imiter les manières des Français dans plusieurs choses : les grands à parler français dans leurs maisons, à écrire leurs actes et leurs lettres en français, comme preuve de leur politesee, honteux qu'ils étaient de leur propre langage; présage de leur sujétion prochaine à un peuple dont ils affectaient les vêtements, les costumes et le langage; « (Hist. of Enal), ilbs v.)

#### RETOUR PAR LA LOI A LA LANGUE NATIONALE.

Édourd III, au moment où le français prenaît le dessus par les vietoires mêmes de ce monarque, par la permanence des amnées anglaises sur le sol français, par l'occupation des villes enlevées à notre patrie; Edouard, ayant besoin de la pédaitle et de la ribinadaitle anglaises, accorda l'usegu de l'idiome insulàvir dans les paintivires circles; outetios les arrafts cultants de cee platiobries se rendaient toujours en français. L'acte même où partement de 1362, qui ordonne de se servir la Yarviria de Vidiome anglais, est rédigió en français. Les fléaux du ciel furent obligés de se méler à la puissance des lois pour tuer la langue des vainqueurs : on remarque que le français commença à décliner dans la grande peste de 1349.

Tandis qu'Édouard lokrait, dans son intêrêt, un usage fort borné de Jaugle-axon, lei dati fla d'une princesse de Prance, au nom de laquelle il réclamait la couronne de saint Louis ; sur les champs de bataille on n'aperçoit aueune différence entre les combatants; dans les deux armées, les frères sont opposés aux frères, les pères aux enfants; Crécy, Poitiers, Arineourt, ne présentent que les désastres d'une guerre civile. Philippine de Ilainaut, femme d'Édouard III, par lait français; elle avait Proissard pour secrétaire, et le curé de Lestines écrivait dans un français charmant les amours d'Édouard et d'Alix de Salisbury.

Les convives du vœu du héron parlent français : le trop fameux Robert d'Artois est le héros de la fête.

Edouard, entre les mains de Philippe de Valois, avait accepté par lo mot soire (oui) ce serment français qu'il viola: « Sire, vous devenz-homme du roi de France, mon seigneur, de la Guyenne et de ses appartenauers, que vous reconnaissez tenir de luir, cemme pair de France, selon la forme des pais faites entre ses prédécesseurs et les vôtres, selon ce que vous et vos acoètres avez fait pour le même duché à ses devanciers, rois de France, » Après la balaille de Grécy, on file le recensement des morts; c'est un Angais, Michel de Northburgh, qui parte de la sort of Avassua. Birl.); \* r Vurent morts le roi de Bohaigne (de Bohéme), le duc de Loreigne, le counte d'Alcseun (d'Alençon), le counte de Bloigne, le counte de Bloigne

Les Anglais, en faisant en français le dénombrement des morts de l'armée française, purent se souvenir qu'ils n'avaient pas toujours été vainqueurs, et qu'ils conservaient dans leur langue la preuve même de leur asservissement et de l'inconstance de la fortune.

Dans les actes de Rymer, les originaux, depuis Ian 1104 jusque vers Ian 1160, sont presque exclusivement latins et français. Les nombreux statuts des règnes de lleuri IV, Henri V, Henri VI et Edouard IV, furent composs, transcrits sur les rôles, et promulgués en français. Il faut descendre aussi bas que l'an 1423 pour trouver le premier acte anglais de la chambre des communes. Cependant, lorsque lleuri V assiégeait Rouen et 148, les ambasadaurs qu'il sembalsi vuolui envoyer aux conférences du Pont-de-d'Arche déclinèrent la mission sous prétexte qu'ils ignoraient la longue du pugs; mais ce fait n'a aucune valeur : Ileuri ne coulair par la parix. Après a mort, no voit les soddas de son armée s'exprimer dans la même langue que la Puelle, et déposer comme térnoins à cliarge dans le procès de cette femme hérôque.

Enfin le parlement, convoqué le 20 janvier 4483 à Westminster, sous lichard III, rédigea les bills en anglais, et son exemple fut swiv par les parlements qui lui succédèrent. Il n'a tenu à rien que les trois royaumes de la Grande-Bretagne ne parlassent français : Shakspeare aurait écrit dans la langue de Rabelais.

## CHAUCER. - BOWER. - BARBOUR.

En même temps que les tribunaux retournèrent par ordonnaire au discied on sol, Chaucer fut appelé à réhabiliter la harpe des bardes; mais Bower, son devancier de quedques années et son rival, compossit encere dans les deux langues : il résissisait beaucoup mieux en français qu'en auguis. Froissard, contemporain de Bower, n'a rien qui puisse se comparer, pour l'élégance et la grâce, à cotte ballade du poête d'outre-uer:

> Amour est chose merveileuse Dont nut pour avoir le droit certain :

Amour de soi est la foi trichereuse Qui plus promet, et moins aporto en main; Le riche est povre, et le conrtois vilain; L'épine est molle, et la rose est ortie: En toute errours l'amour se justifie.

L'amor est douiz, la donleure furienza; Labore est aine, el le repos greveir; La doui plesant, la seurté perilèuse; La distribution de se les les bas haines, Quant l'en misulte quide svoit, tout est en vein; Es toute teroura l'amours se justifié. Ore est amour salvage, ore est soulein, N'est qui d'amours pest dire la soule; Re toute teroura amour se juville.

La langue anglaise de Chaucer est loin d'avoir ce poli du vieux français, lequel a déjà quelque chose d'aohevé dans ce petit genre de littérature, Cependant l'idiome du poête anglo-saxon, amas hétérogène de patois divers, est devenu la souche de l'anglais moderne.

Courtisan, lancastrien, widefiste, infidèle à ses convictions, traltre à con parti, tantôt banni, tantôt vovageur, tantôt en faveur, tantôt en disgrace, Chaucer avait rencourté Pétrarque à Padoue : au lieu de remonter aux sources saxonnos, il emprunta le goût de ses chants aux troubhdours proveneaux et à l'amant de Laure, et le carnetère de ses contes. à Becence.

Dans la Courd d'amour, la dame de Chaucer his promet le bonheur au mois de mai : tout vient à point à qui sait attendre. Le 4" mai arrive : les oiseaux célèbrent l'office en l'honneur de l'amour du poête menacé d'être heureux; l'aigle entonne le Veni Creator, et le rossignol soupire le Domine, labit mea aperies.

Le Plough-man (toujours le canevas du vieux Pierre Plouman) a de la verve : le clergé, les ladies et les lords sont l'objet de l'attaque du poëte :

> Suche as can nat year ther crede, With prayer shul be made prelates; Nother canne thei the grospell redo, Suche shul now weldin hie estates.

There was more mercy in Maximine And Nero that never was gode, Than there is now in some of them, Vhan he hath on his forred-hode.

 Tel qui ne sait pas son Gredo est fait prélat par des sollicitations; tel qui ne peut pas lire l'Évangile est pourvu d'un riche état forestier,

Le poète écrivait à son château de Dumington, sous le chéne de Chaieer, ses Contes de Cantorbéry dans la forme du Décaméron. A son début, la littérature auglaise du moyen âge fut défigurée par la littérature romane; à sa naissance, la littérature anglaise moderne se masqua en littérature italieume.

En France, cette rage d'imitation enleva pent-étre au sècle de Louis XIV une originalité regretable : heureusement Racine, Boileau, Bossuet, Pénelon, n'ayant étudié que les grecs et les latins, le génie du grand roi et le génie de Rome et d'Athènes se marièrent; il résulta de cette haute alliance des ouvrages qui eurent des modèles et qui en serviront à jamais

Wilde foit être compté parmi les auteurs anglais de l'époque de Chauer. Pour premier acte de sa réforme, il fit sur la Vulgate un traduction anglaise de la Bible que l'on consulte encore comme monument do la langue. Luther, marchant sur ses traces, traduisit en allemand la Bible, mais d'après l'hôbreu.

Depuis Alfred le Grand, fondateur des libertés britanniques, la nation me tal jamais totalement actue du puvoir. Les posèses, les chroniques et les nonans de l'Angleterre ont un élément qui manquait anciencement aux nôtres, l'élément populaire : l'action dir-matique des ouvrages de nos voisins en est willée, et il en sort des beautés de contraste avec les meurs réligieuses, aristocratiques et chevaleresques. On est tout étonné de trouver dans l'Écossis Barbour, contemporain de Chaucer, ces vers sur la liberté; un sentiment immortel semble avoir communiqué au langage une immortelle jeunesse, le style et les mots n'on tresque point vieilli ;

Ah! freedom is a noble thing! Freedom makes man to have a liking; Freedom all solace to man gives. He lives at ease that freely lives: A noble heart may have none ease, Nor nougt the that may it please, if freedom fail.

 Ah! la liberté est une noble chose! La liberté rend l'homme content de lui; la liberté donne à l'homme tqute consolation. Il vit satisfait celui qui vit libre. Un noble cœur ne peut avoir ni jouissance, ni rien qui puisse plaire, si la liberté manque.

Nos poëtes, en France, étaient loin alors de la dignité de ce langage que Dante avait fait conpaître à l'Italie. SENTIMENT DE LA LIBERTÉ POLITIQUE : POURQUOI DIFFERENT CHEZ LES ÉCRIVAINS ANGLAIS ET CHEZ LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS DES SEZIÉME ET DIX-SEPTIÈME SIÈCLES, — PLAC EOS COUPÉE PAR LE PEUPLE DANS LES ANCIENNES INSTITUTIONS DES DEUX MONARCHIES.

Les institutions politiques ont autant d'influence que les meurs sur la littérature. Si le sentiment de la liberté se montre moins à cette époque dans les écrivains de notre nation que dans ceux de l'Angleterre, c'est que les deux peuples n'étaient pas placés dans des conditions semblables : arrivéa à une portion differente de l'autorité publique par des routes diverses, ils ne pouvaient avoir le même langage.

Ceci vaut la peine de s'arrêter un moment, pour faire sortir de la poésie la philosophie de l'histoire qui s'y trouve souvent cachée: nous sentirons mieux comment les poètes français et les poètes anghais ont été conduits à parier de la liberté ou à se laire sur elle, lorsque nous nous rappellerons mieux le rôle que chacun des deux peuples jouait dans les institutions actionales. En ce qui touche l'Angleterre, je n'aurai qu'à transcrire quelques pages d'un ouvrage fort court, mais excellent, initiulé: Yue gehérole de de constitution de l'Angleterre, arun Manglais 1, ouvrage très-supérieur à tout ce que brocha jadis le théoricien genevois Delolme, appuyé de Blakstone.

« Pendant plus de deux cents ans après Guillaume le Conquérant, le parlement anglais était presque le même dans sa composition et dans ses fouctions principales que le parlement de Paris, depuis l'Iugues Capet-jusqu'à saint Louis; avec cette différence pourtant que le parlement français quoique quelquesiós consés nations, n'était réélement que le parlement du duché de France et de quelques autres pays des environs, tandis que le parlement anglais était une assemblée des principaux personnages du royaume, et que son autorité était reconnue partout.

• Les membres des deux parlements, anglais et français, étaient les barons, les chewalisers et les grétales, et un certain nombre de gens de justice, tous convoqués pour un temps limité, par des lettres du roi. Les deux parlements ne formaient chacun qu'une seule chambre, et étaient aussi bien une cour de justice suprême qu'une assemblée politique. Mais, tandis que les membres du parlement d'Angleterre acquéraient tous les jours plus les membres du parlement d'Angleterre acquéraient tous les jours plus les membres du parlement d'Angleterre acquéraient tous les jours plus les membres de chapter de l'appropriet pour de l'appropriet peut de l'appropriet pour de l'appropriet peut de l'appropriet peut de l'appropriet peut de l'appropriet peut de l'appropriet l'app

FRISEL.

vaient refuser les leurs, les membres du parlement de Paris perdaient graduellement de leur considération par l'aeeroissement progressif du pouvoir royal: au lieu d'obtenir une voix délibératire dans les grandes affaires nationales, ils fuirent chaque jour moins consultés sur les questions politiques, et lis finirent par être regardés principalement comme des juges de la cour baroniste du duché de France.

· Philippe-Auguste établit l'institution de la pairie, et rendit les pairs membres du parlement de Paris, pour en augmenter l'importance par un simulacre de l'ancien baronnage national, sans diminuer en rien, par ce moven, l'influence royale. Si, en réunissant la Normandie à la couronne, il avait donné aux principaux barons et ecclésiastiques normands le droit d'être membres du parlement de Paris, et que ses successeurs eussent fait de même dans les différentes provinces dont ils se rendirent successivement es maîtres, le parlement de Paris serait devenu un vrai parlement national, comme celui d'Angleterre, et les députés des villes principales auraient fini naturellement par y être admis. Mais Philippe, comme ses successeurs, trouva qu'il valait mieux de laisser exister séparément les parlements ou états des provinces qu'il réunit, que de les agréger au gouvernement de France. Les provinces aussi étaient jalouses de la conservation de leurs parlements. Saint Louis appela une fois dans le parlement un bon nombre de grands seigneurs et prélats de tout le royaume, et des députés de plusieurs villes, de manière que ee parlement fut exactement pareil au parlement d'Angleterre de la même époque; mais cet exemple ne fut suivi ni par luimême, ni par son successeur, Philippe le Hardi, qui, au contraire, dégoûta autant qu'il put les grands seigneurs de se rendre au parlement.

• Co fut Philippele Bel qui donna le plus grand coup à l'autorité du parient par son invention des états généraux, lesqués, quoi qu'en dissent les auteurs à système, n'ont jamais existé avant son règne. En ne laissant venir aux état les prélats et les grands seigneurs que par députation, et en confondant ainsi avec le reste de la noblesse et du clergé, il leur d'a toute leur inportance; bornant aussi les fonctions des états à émettre des delances. Il se térulisit pressue à rien.

• Quelque temps après l'introduction riguilire des députés ou elevaliers des comtés dans le parlement, il y opéra un changement considérable, qui eut des effets très-importants. Ce changement consista dans la formation de la chambre des communes; formation de au hasard, et dont les politiques d'alors ne prévirent sòrrement pas les résultats. En outre des subsides foumis par le parlement, depuis que les villes étaient devenues des corporations politiques poissant de différents priviléges, les rois étaient dans l'usage de leur demander de temps en temps, et sans l'avis du parlement, différente sommes d'argent, sebon le plus ou moins d'importance et de

richesse de ces villes. Ces sommes d'argent étaient réglées de gré à gré avec des commissaires royaux et les principaux habitants de chaque ville. Enfin sous Henri III, vers le milieu du treizième siècle, le fameux comte de Leicester fit convoquer au parlement les députés des villes principales, espérant par ce moven les micux engager à lui fournir l'argent dont il avait besoin . pour soutenir ses entreprises criminelles. Cet exemple pourtant ne fut pas suivi dans les parlements suivants. Ce ne fut qu'à la fin du treizième siècle (l'an 4295) qu'Édouard Ier, pressé par le besoin d'argent, et fatigué des négociations partielles avec les bourgcois des différentes villes, imagina de convoquer régulièrement deux députés de chaque ville en même temps, et dans le même endroit que le parlement. Ces députés ne faisaient pas partie du parlement et n'avaient aucune voix dans les délibérations nationales. Leurs fonctions se bornaient à fixer la somme d'argent qu'ils pouvaient fournir entre eux pour le taillage de leurs villes respectives. Ces députés étaient en même temps autorisés à exposer les besoins de leurs villes; et, pour les engager à payer le plus tôt possible, on écoutait leurs doléances avec attention, et on accordait toutes celles de leurs demandes qui paraissaient raisonnables. Dans les commencements, ils délibéraient séparés des barons et des chevaliers, et suivaient les instructions de leurs commettants pour les besoins qu'ils avaient à exposer, et le maximum de l'impôt qu'ils devaient accorder.

On no sait nas an insta guand les députés des comtés s'assamblément

« On ne sait pas au juste quand les députés des comtés s'assemblèrent pour la première fois dans la même salle avec les députés des villes. Quoique ces deux espèces de députés différassent beaucoup entre eux sous les rapports de leur existence politique, ils se ressemblaient cependant par leur qualité commune de mandataires de leurs concitovens; et il est probable que les chevaliers des comtés, aussi bien que les bourgeois des villes, étaient souvent obligés de suivre les instructions de leurs commettants, On trouva donc qu'il était plus commode, pour l'expédition des affaires, de les assembler dans la même salle, et d'envoyer ensuite le résultat de leurs délibérations aux pairs, que de laisser les chevaliers délibérer à part dans la salle de ces derniers. Il est probable aussi que les grands barons, qui commencaient à regarder les chevaliers comme leurs inférieurs, étaient bien aises d'avoir un prétexte honnête pour les éloigner de leur salle. Des raisons plus accidentelles, comme le plus ou le moins de grandeur de la salle où s'assemblaient les pairs, peuvent avoir occasionné la séparation des membres du parlement. Quoi qu'il en soit, il est certain que les députés des comtés ct ceux des villes étaient réunis dans la même salle au commencement du quatorzième siècle. Cependant, malgré cette réunion, il exista une trèsgrande différence entre eux ; les chevaliers des comtés faisaient partie inté-M. - LITTER, ANGL.

grante du parlement et délibéraient sur toutes les affaires quelcouques de la même manière que les grants barons ou pairs, nadis que les déqutés des villes n'avaient d'autres pouvoirs que celui de régler l'impôt que leurs commettants devaient payer; et une fois ettle affaire terminée, lis pouvaient ére aller auss attendre la fin de la session. Il est pourtant naturel de supposer qu'à mesure que les villes devenaient plus riches, leurs députés aquéraient plus d'importance, et qu'ais lieu de récumer echez eux quand la avaient réglé l'impôt, ils restaient pour écouter les délibérations des cheralers sur les lois générales, dont aucune rétait sais miter? pour eux. Peu à peu on les consults sur ces lois. De la commitation à la délibération il n'y a qu'une nuance : aussi, vers la fin du quatorzième siècle, les députés de villes avaient acquis tous les droits politiques de ceux des comtés, et la étaient tous confonds sous le nome cérirait de éclurié de se roammers, si

On ne peut exposer avec plus de netteté la manière dont le parlement anglais s'est formé, et comment, au noment d'arriver aux mêmes institutions, nous fûmes jutés dans une antir route. Le reste de la brochure, où l'auteur examine le principe de l'aristocratic anglaise, la nature du prétendu veto, et la balance inasginaire des trois peuvoirs, est de la même rectitude de juement et de la même vérité de faits.

En France, le parlement dit de Paris et ensuite les états généraux ne se divisèrent pas en deux chambres : le clergé, formé en ordre, ne se mêla pas aux barous, aux pairs et à la noblesse de chevalerie; celle-di ne se réunit pas aux députés des villes et resta avec les barous. Le tiers demeura à part. De là trois ordres qui se classèrent par numéres, premier, second, troi-sième. Cette constitution des états généraux, dont la France entière ne re-connut jamais le pouvoir national, se répétait dans les états particuliers des provinces, véritables souverains de ces provinces. Mais le tiers état, qui dans les états généraux ou particuliers n'a equit jamais d'importance que dans les tems de troubles, s'emparait du pouvoir public d'une autre maulère.

On parle toijours des trois ordres comme constituant essentiellement les tats dis généraux. Neamoins il arrivatiq ue les bailliages ne nomant des députés que pour un ou deux ordres. En 1011, le tailliage d'Ambeise n'ennomma ri pour le clergé, ni pour la nobleses; le bailliage de Châteauncel en Thimerain s'envoya ni pour le clergé, ni pour le tiers état; le Puy, la Rochelle, le Lauraguais, Galais, la Haute-Marche, Châtellerault firent défant pour le clergé, et Mondidier et Boy pour la nobleses. Néamontes états de 1614 furent appelés états de fairenza. Aussi les anciennes chroniques, s'exprimant d'une manière plus correcte, disent, en parlant de nos assembles nationales, ou les truis états, ou les natoites bourgeois, ou les boront et les étéques, selon l'occurrence, et elles attribuent à ces assemblées ainsi composées la méne force législation.

Dans les diverses provinces, souvent le tiers, tout convoqué qu'il était, in députait pas, et cels par une raison inaperque, mais fort natrelle tiers s'était emparé de la magistrature; il en avait chassé les gens d'épée; il y réguait 'c'une manière absolue, comme juge, avocat, procureur, greéfier, eter-, etc.; il faisait les lois civiles et criminelles, et, à l'aide de l'usurpation des partements, il excreait même le pouvoir politique. Les ministres de la monarchie détaient aux trois quarts pris dans sons sir; plusieures fois il commanda les armées dans la diguité militaire du marchalat. La fortune, l'honneur, la vide csi cloyens relevaient de lui; tout oblessist à ses arrêts, toute étée tombait sous le glaive de ses justices. Quand donc il jouissit seul missi d'une puissance sans bornes, qu'avait-il beson d'alter chercher une faible portion de cette puissance dans des assemblées où on l'avait vu parraitre à genoux l'a

Le peuple, métamorphosé en moine, s'était réfugié dans les cloifres, et gouvernait la société par l'opinion régieuse; le peuple, métamorphosé en collecteur, en ministre du commerce et des manufactures, s'était réfugié dans la finance, et gouvernait la société par l'argent; le peuple, métamorphosé en magistrat, s'était réfugié dans les tribunaux, et gouvernait la société par la loi. Ce grand royaume de France, artistorrate dans ses parties, était démocrate dans son ensemble, sous la direction de son roi, avec lequel il s'entendait à merveille et marchait presque toujours d'accord : c'est ce qui explique sa longue existence.

Maintenant on comprend pourquoi le tiers étal, en 1780, s'est rendu subiement maître de la nation : il s'était saisi de toutes les hauteurs, emparé de tous les postes. Le peuple n'ayant pris que pru de part à la consiliution de l'Étal, mais incorporé dans les autres pouvoirs, s'est trouvé en mesure de conquérit la soute liberté qui til manquait, la liberté politique. En Angleterre, au contraire, le peuple occupant depuis plusieurs siècles une place importante daus la constitution, ayant mis à mort des nobles et des rois, donné et retiré des couronnes, se trouve arrêté actuellement qu'il prétend étendre ses droits : il a à se combattre lui-même; il se fait obstacle; il se trouve sur son propre chemin. C'est évidementue la liberté populaire britannique dans sa vieille forme qui lutte aujourd'hui contre la liberté populaire dans sa forme nouvelle.

Barbour a donc pu chander cette liberté dans les nobles vers que j'ai cités à la fin di derniter chapitre; il a donc pu la chanter dans un temps où cibe chait inconnue ne France de l'auteur du Diécés, de l'Epinette amoureuse, bulhades, virelais, Ploidayer de la rose et de la violette; liberté ignorée à cette mème époque de la Vémitteme Christine de Pisauce du traducteur des fables d'Esope, qui les publis aous lettre de Bertien. JACQUES I", ROI D'ÉCOSSE. — DUMBARD. — DOUGLAS. — WORCESTER. — BIVERS.

Jacques 1°, le roi le plus accompli et le plus infortund de ces princes malheureux qui régnèrent en Ecosse, surpassa, comme poète, Barbour, Occlève et Lydgate. Dix-huit ans capiff en Angleterre, il composa dans sa prison son King's-quair (le livre du roi), ouvrage en six chants, divisés par strophes, checune de sept vers. Lady Jeanne Boaufort le lui instance.

• Un matin d'un jour de mai, dit le roi poête, appuyé sur la fenêtre de na prison et regardant le château de Windsor, J'écoutais les chants du rossignol. J'admirais ce que peut la passion de l'amour que je n'avais janais sentie. En abaissant mes regards, je vis se promener au pied de la tour la plus belle et la plus frathe de se jeunes fleurs.

Le prisonnier a des visions; il est transporté sur un mage à la planète de Vénus; il voyage au palais de Minerve. Revenu de ses extases, il s'approche de la fenétre; une tourterelle d'une blancheur éclatante se vient poser sur sa main; elle porte dans son bec une fleur; elle la lui donne, et s'envole. Sur les feuilles de la fleur sont écrits ces mois : « Eveille-toi, o annant, ie chapnete de iovueses nouvelles.

On doit à Jacques I" le mode d'une musique plaintire incomuse avant lui. Ce fut sous le règne de Jacques I", vers l'an 1446, que Henri le Ménestrel ou Harry l'Aveugle (Blünd Hurry) chanta le guerrier Guillaume Wallace, si populaire en Ecosse. Quelques critiques préfèrent le ménestrel Henri à Barbour et à Chaucer.

Dumbard et Douglas fleurirent encore en Écosse.

En Angleterre, le comte de Worcester et le comte de Rivers, tous deux prodecteurs des lettres et les cultivant eux-mêmes, perdirent la tête, aur l'échafaud. Rivers et Caxton, son imprimeur et son panégyriste, sont les premiers auteurs dont les écrits aient été donnés par la presse anglaise. Les ouvrages de Rivers consistient en traductions du français, notamment des Proverbes de Christine de Pisan.

Sous Henri VII, le premier Tudor, il y eut beaucoup de poëtes sans génie: un des serviteurs de ce roi, qui mit fin aux guerres des maisons d'York et de Lancastre, avait quelque talent pour la satire,

### BALLADES ET CHANSONS POPULAIRES.

Les ballades et chansons populaires, tant écossaises qu'anglaises et irlaudaises du quatorzième et du quinzième siècles, sont simples sans être naives : la naïveté est un fruit de la Gaule. La simplicité vient du cœur, la naïveté de l'esprit : un homme simple est presque toujours un bon homme; un homme naif peut n'être pas toujours bon : et pourtant la naïveté ne cesse jamais d'être naturelle, tandis que la simplicité est souvent l'effet de l'art.

2/3

结

Les plus renommées des ballades anglaises et écossaises sont les enfants dans le bois (the Children in the wood), et la Chanson du soule altérée par Shakspeare. Dans l'original, c'est un anant qui se plaint d'être abandonné.

« Une pauvre àme était assise en soupirant sous un sycomore : ô saule, saule la main sur son sein, la tête sur ses genous : ô saule, saulel, saule, saulel anain sur son sein, la tête sur ses genous : ô saule, saulel anaines en consideration de l'anaissaire de l'anaiss

Robin Hood, volcur eélèbre, est un personnage favori des ballades : il y a vingt chansons sur sa naissance, sur son prétendu combat avec le roi Richard, et sur ses exploits avec Pelit-John : sa longue histoire rimée et celle d'Adam Belle ressemblaient aux complaintes latines de la Jacquere ; ou aux confessions de poletne que le peuple répetait dans une raise.

> Or, prions le doux Rédempteur Qu'il nous préserve de malheur, De la potence e' des galères, Et de plusieurs autres misères.

Lady Anne Bollocell est le Dors, mon enfant, de Berquin; le Frior (le moine) est Pasculure du pier Arche, et celle-et vient du Comte de Comminges. Le Huntingin Chevy-Chuce, très-belle ballade (la chasse dans Chevy-Chasse), décrit le combat du comte Douglas et du comte Percy, dans une forêt sur la frontière de l'Ecosse.

Solom moi, les deux ballades qui sortent le plus des lieux communis sont lir Cauline et Chulde - Water » pour en souterir le rivhytne, on n'a pas besoin de savoir l'anglais; la mesure tombe aussi marquée que celle d'une valse. Chaque strophe se forme de quatre vers, alternativement de luit et de six sylabes; quelques vers redondants sont ajoutés aux strophes du Sir Cauline. La langue de ces ballades n'est pas tout à fait d'a temps où elles furent composées; le style en paratt rajeuni.

Sir Cauline, chevalier à la œur d'un roi d'Irlande, est devenu amoureux de Christabelle, fille unique de ce roi; Christabelle, comme toutes les princesses bien élevées de ce temps-là, connaît la vertu des simples. Sir Cauline est malade d'anour. Le roi, après avoir entendu la messe, un dimanche, se na va diner. Il s'enquiert du chevalier Cauline, chargé de loi veret a boire; un courtissur répond que l'échanson est au lii. Le roi ordonne à sa fille de visiter le chevalier, et de lui porter du pain et du vin. Christabelle se rend à la champée du chevalier. Comment vous portez-vous, milori? —

Oh! hien malade, belle lady. — Levez-vous, homme, et ne rester paa courhé comme un poltron, car qu' dit dans la salle de mon père que vous mourez d'amour pour moi. — Belle lady! d'est pour l'amour de vous que je me dessèche. Si vouliez me réconforter d'un baiser, je passerais de la peine au bouheur. — Sire chevalier! mon père est un roi, et je suis sa seule héritière. — O hady! tu es la fille d'un roi, et je ne suis pas ton égal l'mais qu'il me soit permis d'accomplir quelque fait d'armes pour devenir ton bachelier. »

Christabelle cuvoie Cauline sur le coteau d'Eldridge, à l'endroit où croit une épine isolée au milieu d'une bruyère. Le seigneur d'Eldridge est un chevalier paien d'une force prodigieuse. Sir Cauline le combat, lui coupe une main et le d'esarme. Christabelle déclare qu'elle n'aura d'autre mair que le vaiqueuer.

Dans la seconde partie de la ballade, le roi, étant allé preudre l'air sur les soir, renoutre par milheur Christabelle et Cauline in dellimer sovet (dans un doux abandon). Il renferme Cauline au fond d'une cave, Christabelle, an hauf d'une four s'il voidable tout d'abord occir le chevalier, car or né était « un homme colère », dit la chauson, on augrye men neu hee. Mais, adouci par les prêves de la reine, il se contenta de le bannir à perpétutié. Cependant il cherche à consoler sa fille qui pleure: il fait proclamer un tournois. A ce tournois se présente un chevaller inconnu couvert d'une armare noire, puis un géaut qui se propose de venger l'autre génul d'Eldridge. Le chev-lièr noir ose seul se mesurer avec le mécréant provocateur; lite tue, et meur tuin-même de se blessures. Christabelle mourt aussi, après avoir reconnu sir Cauline dans le chevalier noir et pansé ses plaies. « Un profond soujer briss son gentil ever ne deux. »

### A deep-fette sighe That burst heart in twayne.

Ainsi trépassèrent les deux amants, comme Pyrame et Thisbé. La complainte française a célébré ceux-ci :

> Ils étaient si parfaits Qu'on disait qu'ils étaient Les plus beaux de la ville.

Vers naturels et tels, grâce à Dieu, qu'un s'est mis à les faire anjourd'hui. Le sujet de la ballade de sir Cauline se retrouve à peu pris-partoril. La ballade Childe-Waters peint la vie privée dans ce qu'elle a d'intime et de palécique. La mot childe ou chield, maintenant child (enfault), est emploée par les vieux poètes anglais comme une sorte de titre; ce titre est domé au prince Arthur dans la fuirie Queen (la reine des féce); le fils du roi est appéc Childe Trairam. Voici cette ballade à quelques stroples près. Vous remarquerez qui Ellen répète presque mot à met les paroles de Childe-Waters, de même que les héros d'Homère répètent totiden verbis les messages des chefs. La nature, lorsqu'élle n'est pas sophistiquée, a un type commun dont l'empreinte est gravée au fond des meurs de tous les peuples.

#### CHILDE-WATERS.

Childe-Waters était dans son écurie et flattait de sa main son coursier blanc comme du lait. Vers lui s'avance une jeune lady, aussi belle que quiconque porta jamais habillement de femme.

Elle dit: «Le Christ vous sauve, bon Childe-Waters! » Elle dit: «Le Christ vous sauve, et voyez! ma ceinture d'or, qui était trop longue, est maintenant trop courte pour moi.

Et tout cela est que d'un enfant de vous je sens le poids à mon côté,
 Ma robe verte est trop étroite; auparavant elle était trop large.

• — Si l'enfant est mien, belle Ellen, dît-il, s'il est mien, comme vous me le dites, prenez pour vous Cheshire et Lancashire ensemble; prenez-les pour être votre bien.

 Si l'enfant est mien, belle Ellen, dit-il, s'il est mien, comme vous le jurez, prenez pour vous Cheshire et Lancashire ensemble, et faites cet enfant votre héritier.

Elle dit: . J'aime mieux avoir un baiser, Childe-Waters, de ta bouche, que d'avoir ensemble Cheshire et Lancashire qui sont au nord et au sud.

« Et j'aime mieux avoir un regard, Childe-Waters, de tes yeux, que d'avoir Cheshire et Lancashire ensemble et de les prendre pour mon bien.

- Demain, Ellen, je dois chevaucher loin dans la contrée du nord : la plus belle lady que je rencontrerai, Ellen, il faudra qu'elle vienne avec moi.

 Quoique je ne sois pas cette belle lady, laisse-moi aller avec toi; et je vous prie, Childe-Waters, laissez-moi être votre page à pied.

« — Si vous voulez être mon page à pied, Ellen, comme vous me le dites, il faut alors couper votre robe verte un pouce au-dessus de vos genoux.

 Ainsi ferez de vos cheveux blonds, un pouce au-dessus de vos yeux.
 Vous ne direz à personne quel est mon nom, et alors vous serez mon page à pied.

Elle, tout le long jour que Childe-Waters chevaucha, courut pieds nus à son côté, et il ne fut jamais assez courtois chevalier pour dire : « Ellen, voulez-vous chevaucher? »

- Chevauchez doucement, dit-elle, ô Childe-Waters; pourquoi che-

vauchez-vous si vite? L'enfant qui n'appartient à d'autre homme qu'à t J brisera mes entrailles.  $\rightarrow$ 

Il dit : « Vois-tu cette eau, Ellen, qui coule à plein bord? — J'espère en Dieu, è Childe-Waters ; vous ne souffrirez jamais que je nage. »

Mais quand elle vint à la rivière, elle y entra jusqu'aux épaules : • Que le Seigneur du ciel soit maintenant mon aide, ear il faut que j'apprenne à nager. »

Les eaux salées enflèrent ses vêtements; notre lady souleva son sein. Childe-Waters était un homme de malheur; bon Dieu! obliger la belle Ellen à nager!

Et quand elle fut de l'autre côté de l'eau, elle vint à ses genoux. Il dit ; « Viens iei, toi, belle Ellen : vois là-bas ce que je vois.

« Ne vois-tu pas un château, Ellen, dont la porte brille d'or rougi ? De vingt-quatre belles ladies qui sont là, la plus belle est ma compagne.

« — Je vois maintenant le château, Childe-Waters; d'or rougi brille la porte. Dieu vous donne bonne connaissance de vous-même et de votre digne compagne! »

Là étaient vingt-quatre belles ladies folàtrant au bal, et Ellen, la plus belle lady de toutes, mena le destrier à l'écurie.

Et alors parla la sœur de Childe-Waters. Voici les mots qu'elle dit: « Vous avez le plus joli petit page, mon frère, que j'aie jamais vu.

Mais ses flancs sont si gros, sa ceinture est placée si haut! Childe-Waters, je vous prie, laissez-le coucher dans ma chambre.
 Il n'est pas convenable qu'un petit page à pied, qui a couru à

travers les marais et la boue, couche dans la chambre d'une lady qui porte de si riches atours.

« Il est plus convenable pour un petit page à pied, qui a couru à travers

e il est pius convenanie pour un peut page a pied, qui a couru a travers les marais et la boue, de souper sur ses genoux, devant le feu de la cuisine. »

Quand chacun eut soupé, chacun prit le chemin de son lit. Il dit : « Viens ici, mon petit page à pied, et écoute ce que je dis :

«Descends à la ville et reste dans la rue ; la plus belle femme que tu pourras trouver, arrête-la pour dormir dans mes bras. Apporte-la dans tes deux bras, de peur qu'elle ne se salisse les pieds. »

Ellen est allée à la ville; elle a d'encuré dans la rue; la plus belle femme qu'elle a pu rencontrer, elle l'a arrêtée pour dormir dans les bras de Childe-Waters. Elle l'a apportée dans ses deux bras, de peur qu'elle ne se salit les pieds.

« Je vous prie maintenant, bon Childe-Waters, de me laisser coucher à sos pieds, car il n'y a pas de place dans cette maison on je puisse essayer de dormir. »

Il lui accorda la permission, et la belle Ellen se coucha au pied de son lit. Cela fait, la nuit passa vite, et quand le jour approcha,

Il dit : « Lève-toi, mon petit page à pied ; va donner à mon cheval le blé et le foin ; donne-lui à présent la boune avoine noire, afin qu'il m'emmène mieux. »

Lors se leva la belle Ellen et donna au cheval le blé et le foin ; elle en fit ainsi de la bonne avoine noire, afin que le cheval emmenât mieux Childe-Waters.

Elle appuya son dos contre le bord de la mangeoire, et gémit tristement; elle appuya son dos contre le bord de la mangeoire, et là elle fit sa plainte.

Et elle fut entendue de la mère chérie de Childe-Waters. La mère entendit la dolente douleur; elle dit : « Debout, toi, Childe-Waters! et va à l'écurie.

 Car dans ton écurie est un spectre qui gémit péniblement, ou bien quelque femme est en travail d'enfant; elle commence la douleur.

Childe-Waters se leva promptement; il revêtit sa chemise de soie, et mit ses autres habits sur son corps blanc comme du lait.

Et quand il fut à la porte de l'écurie, il s'arrêta tout court pour entendre comment sa belle Ellen faisait ses lamentations.

Elle disait : « Lullabye, mon cher enfant! Lullabye, cher enfant! cher! Je voudrais que ton père fût un roi, et que ta mère fût enfermée dans une bière.

 Paix à présent, dit Childe-Waters, bonne et belle Ellen! prends courage, je te prie, et les noces et les relevailles auront lieu ensemble le même jour.

Un caractère suuvage se décèle dans cette chauson. Childe-Waters est atroce; ils splatf a mettre sa mattresse à l'épreuve des plus abominables tortures du corps et de l'âme. Ellen, ensorcelée, s'y soumet swee la résignation d'un amour qui compte pour rien les sacrifices. Elle faitu en longue course à pied ; elle traverse un fleuve à la nage, elle subit toutes les humiliations dans le châtea des vingt-quatre fermes; elle s'entend dire de la bouche même de son annant moqueur, qu'il aime la plus belle de ces femmes; d'après son ordre elle » un li chercher une courtissne; elle, pauvre Ellen, q'il força de courir pieds nus dans la fange, doit ceineer dans ses bras cette courtisane, de peur qu'elle ne se salisse les pieds. Jamais une plainte, pau nt reproche; et quand elle met au jour son enfant, au millieu de ses douleurs, elle le berce des paroles d'une nourrior; elle demande un triro pour childe-Waters, un orceurel jour celle. U'homme eruel est touché, et se roit enfin le père de l'innocente créature. Mais les noces et les relevailles ne viendomt-elles pas trop tard !

M. - LITTER, ANGL.

Childe-Waters et Childe-Harold n'ont-ils pas quelques traits de ressemblance? Lord Byron aurait-il moulé son caractère sur un ancien héros de ballade, commo il monta sa lyre sur le vieux mode des poètes du quinzième siècle?

Il serait possible que la prenière idée de cette ballade etit été emprunée de la dixième nouvelle, dixième journée du Décaméron. Griselda, éprouvée par Gualtieri, serait Ellen, et le nom même de Waters n'est qu'une forme de celui de Gautier. Mais entre les deux nouvelles, il y a la différence de la nature humaine ambaise et de la nature lumaine italienne.

Avant de quitter le moven âge, je mentionnerai une chose dont on a pu s'apercevoir : je n'ai point parlé des auteurs qui ont éerit en latin pendant les sept ou huit siècles que nous venous de parcourir. Cela n'entrait point dans le plan que je me suis tracé, parce qu'en effet la littératuro latine du moyen âge, et avant le moyen âge, appartient également à l'Europe de cette époque; or il ne s'agit iei que de l'idiome ou des idiomes particuliers aux Anglais. Ainsi je n'ai rien dit de Gildas, dans le sixième siècle : de Nennuis, abbé de Banchor; d'Aldhelm, dans le septième; de Bède, d'Aleuin, de Boniface, archevêque de Mayence et Anglais; de Willebad, d'Eddius, moine de Cantorbéry; de Dungal et de Clément, dans le luitième; de Jean Seot Érizène, d'Asser, à qui l'on doit la vie d'Alfred le Grand dont il était le favori, dans le neuvième ; de saint Dunstan , d'Elfrie le grammairien, dans le dixième; d'Ingulphe, dans le onzième; de Lanfranc, d'Anselme, de Robert White, de Guillaume de Malmesbury, de Huntington, de Jean de Salisbury, de Pierre de Blois, de Géraud-Barry, dans les douzième et treizième : de Roger Bacon, de Michel Scot, de Guillaume Ockam, de Matthieu Paris, de Thomas Wykes d'Hemmingfort, d'Avesbury, dans les treizième et quatorzième siècles. Ce n'est pas que ces écrivains ne soient remplis des choses les plus eurieuses pour l'étude de l'histoire, pour celle des mœurs, des seiences et des arts. Il serait à désirer que nous eussions des traductions des principaux ouvrages de ces auteurs.

lei finit la première partio de cet Essal. La littérature anglaise, pour ainsi dire orule dans ses quater premières époques, est parké plutôt qu'écrile; transmise la la postérifé au moyen d'une sorte de sténographic, elle n les avantages et les défants de l'improvisation; la poésie est aimple, mais incorrecte; l'Històire, curieuse, mais renfermée dans le cerde individuel. Maintenant nous allons voir la haute poésie étouffer la poésie infime, et la grade histoire ture la petile : cette rivolution littéraire va s'opérer par la marelte graduelle de la civilisation, au moment où une révolution religieuse va romore l'unité catholique et la fraterinfé européenne.

---

## SECONDE PARTIE

i di

OF

εò

:d

ò

ď.

ĸ

### CINQUIÈME ET DERNIÈRE ÉPOQUE DE LA LANGUE ANGLAISE

## LITTÉRATURE SOUS LES TUDOR

Jusqu'ici la poésie anglaise s'est montrée à nous catholique; les Muses habitaient au Yaitcau et chantaient sous le dôme à moitié formé de Saint-Pierre, que leur dévait Michel-Auge mainteant cles vont apostasier et devenir protestantes. Leur changement de religion ne se fit pourtant pas sentir d'une manière bien tranchée, car la réformation eut lieu avant que la langue fit sortie de la barbarie; tous les écrivains du premier ordre parurent après le règne de Houri YIII. On verra ma remarque au sujet de Shaksonare, de Pone et de Drude

Quoi qu'il en soit, un grand fait domine l'époque où nous entrons : de même que j'ai picit au lecteur le moyen dye, avant de lui parler des auteurs de ces bas siècles, il me semble convenable d'ouvrir la seconde partie de cet Essai par quelques recherches sur la réformation. Comment fut-elle préparée? Quellèse on out été les conséquences pour l'esprit humain, pour les lettres, les arts et les gouvernements? Questions dignes de nous arrière.

#### HÉRÉSIES ET SCHISMES QUI PRÉCÉDÈRENT LE SCHISME DE LUTHER.

Depais le moment ols la Croix fut plantée à Jérusalem, l'unité de l'Église ne ces point d'étre attaquée. Les philosophies des Hébreux, des Perses, des Indiens, des Égyptiens, é étaiet monentrées dans l'Asie sous la domination de Rome : de ce foyer allumé par l'étincelle évangélique jaillit cette moltistude d'opinions aussi diverses que les meurs des bérésiarques étaient dissemblables. On pourrait dresser un catalogue des sysèmes philosophiques, et placer à cété de chaque sysème l'hérisée qui lui correspond. Ter-tullien l'avait recomns : les hérisies furent au christianisme ce que les sys-

tèmes philosophiques furent au paganisme, avec cette différence que les systèmes philosophiques étaient les vérités du culte païen, et les hérèsies, les erreurs de la religion chrétienne.

Saint Augustin comptait de son temps quatre-vingt-huit hérésies, en commencant aux simoniens et finissant aux pélagiens.

L'Église faisait tête à tout : sa lutte perpétuelle donne la raison de coconclies, de ces syndes, de cas assemblés de tous les noms, de toutes ies sortes, que l'on remarque dès la naissance du christianisme. C'est une chos prodigieuse que l'infaitigable activité de la communauté chrétienne : occupée à se défendre contre les édits des empereurs et contre les supplices, elle était encore obligée de combattre ses enfants et ses ennemis domestiques. Il y allait, il es vrait, de l'existence même de la foi : si les hérésies n'avaient été continuellement retranchées du sein de l'Église par des canons, dénorcées et stigmatisées par des écrits, les peuples n'auraient plus su de quelle religion ils étaient. Au milieu des sectes se propageant sans obstacles, so ramifant à l'infini, le principe chrétien se flut épuisé dans ses dérivations nombreuses, comme un fleuve se perd dans la multiqué de ses canonne

Le moyet age proprement dit n'ignora point le schisme. Plusicurs novateurs en Italie, Vield en Angleterre, Jérôme de Praque et Jean Huss en Allemagne, furent les précurseurs des réformateurs du seizième siècle. Une foule d'hérèsies se trouvaient au fond des doctrines qui donnèrent lieu aux borribles croissées contre les malheureux Albigeois, Jusque dans les écoles de théologie, un esprit de curiosité ébranlait les dogmes de l'Église : les questions étisent tour à tour obsohres, impies et touérlies.

Valírède, au dixième siècle, s'éleva contre la résurrection des corps, Béranger expliqua à sa manière l'eucharistie. Les erreurs de Roscelius, d'Abeilard, de Gilbert de La Porée, de Pierre Lombard et de Pierre de Poitiers turent célèbres : on demandait si Jésus-Christ, comme homme, était quelque chose; ceux qui le niaient furent appelés Nihilianistes. On en vint à ne plus lire les Écritures et à ne tirer les arguments en preuve de la vérité chrétienne que de la doctrine d'Aristote. La scolastique domina tout, et Guillaume d'Auxerre se servit le premier des termes de materia et de forma, appliqués à la doctrine des sacrements. Héloise voulait savoir d'Abeilard pourquoi les quadrupèdes et les oiseaux furent les seuls animaux amenés à Adam pour recevoir des noms : Jésus-Christ, entre sa mort et sa résurrection, fut-il ce qu'il avait été avant sa mort et depuis sa résurrection? Son corps glorieux était-il assis ou debout dans le ciel? Son corps, que l'on mangeait dans l'eucharistie, était-il nu ou vêtu? Telles étaient les choses dent les esprits les plus orthodoxes s'enquéraient, et Luther lui-même, dans ses investigations, avait moins d'audace.

#### ATTAQUES CONTRE LE CLERGÉ.

Avec les héréaise contre l'Église marchaient de tout temps, comme je l'ai dialleur, les estires contre le clargé, mélées aux repreches fondés qu'oi pouvait faire aux prêtres. Luther sur ce point encore n'approcha pas de ses devanciers. Les pasteurs s'étaient dépravés comme le troupeau; si l'on veut prênérer à fond l'intérieur de la société de ces tempsella, il faut lire les conciles et les chartes d'abolitien (lettres de grâce accordées par les rois); il ses montrent à ne les plaise de la société le se conciles reproduient sans casso les plaintes contre la licence des meurs; les chartes d'abolition gardent les détails des lugements et des crimes qui motivaient les lettres-royaut Les capitulaires de Charlemagne et de ses successeurs sont remplis de dispositions sour la réforme du clercé.

On consatt l'épouvantable histoire du prêtre Anastase, enfermé vivant avec un cadavre, pai le vengeance de l'évêque Calini. (Gatoens as l'ouis). Dans les canons ajoutés au premier concile de Tours, sous l'épiscopat de saint Perpert, on lit: 1 lous a été rapporté, ce qui est horrible (quod n'gat), qu'on établissait des suberges dans les égiènes, et que le lieu où l'on ne doit entendre que des prières et des louanges de Dies, raientit du bruit des festins, de paroles obschens, de débats et do querelles. >

Baronius, si favorable à la cour de Rome, nomme le disième siècle le siècle de fir, tant il voit de désordres dans l'Égies. L'illustre et savant Gerbert, avant d'être pape sous le nom de Sylvestre II, et n'étant encore qu'archevêque de Reims, dissit : « Déplorable Romel tu donnes à nos anctres les lumières les plus éclatantes, et maintenant un 'as plus que d'horribles térnèbres... Nous avons vu Jean Octavien conspirer, au milieu de mille prostituées, contre le même Orbon qu'il avait proclamé empreure. Il est renversé, et Léon le Néophyte lui sucoèbe. Othon s'éloigne de Rome, et Octavien y rentre ; il chasse Léon, coupe les doigts, les mains et le nez au diacre Jean, et, après avoir été la vie à beaucoup de personnages distingués, il périt bienulé lui-même... Sera-t-il possible de soutenir encor qu'une ai grande quantidé de prêtres de Diou, dignes par leur vie et leur mérite d'échierr l'univers, se doivent soumettre à de tels monstres, dénués de route connaissance des sciences d'unives et humaires ? \*

Saint Bernard ne unontre pas plus d'indulgence aux vices de son sècle; saint Louis fut obligé de fermer les yeux sur les prostitutions et les désordres qui régnaient dans son armée. Pendant le règne de Philippe le Bel, un concile est convoqué exprés pour remédier au débordement des meurs. L'an 1351, les prédas et les ordres mendiants exposent leurs muleus griefa à l'vignon devant Clément VII, Ce pape, favorable aux moires, apostrophe les prélats : Parlera-evous d'humilité, vous si vains et si pompeux dans vos moitures et vus équirages? Parlera-evous de pauvreté, vous si avides, que tous les bénéfices de monde ne vous suffinient pas? Vue dirai-je votre chastété. "... vous blasses les mendianis, vous bur formez vou porte, et vos maisons sont ouvertes à des sycophantes et à des infames (lenouibus et truffactivis)."

La simonie était générale; les prêtres violaient presque partout la règle doublisht; lis viviaient avec des temmes perdues, des concubines des chaubrières; un abbé de Noreis avait dix-buit chants. En Biscaye on ne voulait que des prêtres qui eussent des commères, c'est-à-dire des femmes supossées lécitimes.

posces legitimes.

Pétrarque écrit à l'und es sa amis : « Avignon est devenu un enfor, la sertine de touseis salominations. Les maisons, les palais, les églises, les chaires du pontife et des cardiaaux, l'air et la terre, tout est imprégné de messonge; on traite le monde futur, le jucquenent demier, les pcines de l'enfer, les joise du paradis, de habés absurdes et perilles. » Pétrarque cite à l'appui de ces assertions des anecdotes scandalouses sur les débauches des cardinaux.

Dans un sermon prononce devant le pape, en 1364, le docteur Nicolas Orem prouva que l'Antechrist ne tarderait pas à paraltre, par six raisons tirées de la perte de la doctrine, de l'orgueil des prélats, de la tyrannie des chefs de l'Église et de leur aversion pour la vérité.

Ces reproches, perfectués de siècle en siècle, furent reproduits par Erasme et Babelais. Tout le monde apercevait ces vices qu'un pouvoir longtemps sans contrôle et la grossièrelé du moyen âge introduisirent dans l'Église. Les rois ne se soumettaient plus au joug des papes; le long schisme du quaterrême siècle vant attufé les regards de la loule sur le désordre et l'ambition du gouvernement pontifical : les magistrats faissient lacèrer et brûler les bulles; les conciles mêmes s'occupaient des moyens de remédier aux aber

Ainsi, lorsque Luther parul, la réformation était dans tous les seprits; il cueillit un fruit mûr et près de tember. Mais voyons quel était Luther : il nous ramènera naturellement à Henri VIII, car il tient à ce roi par se innovations religieuses et par les querelles qu'il eut avec le fondateur du l'Égiés anglicane.

#### LUTHER.

Martin Luther, créatour d'une religion de princes et do gentilshommes, était fils d'un paysan. Il raconte en peu de mots son histoire, avoc cette humilité effrontée qui vient du succès de toute une vie <sup>1</sup>:

- Jai souvent converé avec Mélanchinon, el lui ai raconté ma vie de point en point. Je suis fils d'un paysan; mon père, mon graud-père, mon aicul, étaient de vrais paysans, Mon père est allé à Mansfeld et y est divenu mineur. Moi, j'y suis né. Que je dusse être ensuite bachelier, docteur, etc., cela n'était point dans les étoiles. N'ai-je pas sénoné des gens en me àtom moine, puis en quittant le bonnet brun pour un autre ? Cela vrainent a bien chagriné mon père et lui a fait mal. Ensuite je me suis pris aux cheveux avec le pape; j'ai épousé une nonne échappée, et j'en ai eu des enfants. Qui a vu cela dans les étoiles? Qui m'aurait annoncé d'avance qu'il en duit arriver aissi?
- Nê à Eisleben le 10 novembre 1483, envoyé dès l'âge de six ans à l'école à Eiseanch, Luther chantait de porte en porte pour gagner son pain : « Et moi aussi, dit-il, J'ai ééu un pauvre mendiant ; J'ai reça du pain aux portes des maisons. » Une dame charitable, Ursule Schweickard, en eut pitié e le ti élever; il estra en 1501 à l'univegaié d'Étruft: e fanta pauvre et obseur, il ouvrit cette ère nouvelle qui commence à loi; ère que tant de changements et de calamités devaient rendre impérissable dans la mémoire des hommes.

Luther se livra d'abord à l'étude du droit; il la prit en aversion et s'ocupa de théologie, de musique et de littérature : il vit un de ses compagnoss tué d'un coup de foudre, promit à sainte Anne de se faire moine, et el 7 juillet : 1500,, entra la muit dans le couvent des augustins à Erfurth : il s'enferma dans le cloitre avec un Plaute et un Virgile pour changer le monde chrétien.

Deux ans après il fut ordonné prêtre. « Lorsque je dis ma première messe, j'étais presque mort, car je n'avais aucune foi; puis vinrent les dégoûts, les tentations, les doutes, » Dans le dessein de rafiermir ses crovances, Luther partit pour Rome.

La, il trouva l'incrédulité assise sur le tombeau de saint Pierre, et le paganisme ressuscité au Vatican. Jules II, le casque en tête, ne révait que combats; et les cardinaux, cicéroniens de langage, étaient transformés en

¹ Ce que je vais citer de Luther est liré en grande partie de l'ouvrage dernièrement publié par M. Michelet, et initiuté: Mémoires de Luther.

poètes, un diplomates et en guerriers. La papauté, prête à deveuir gibeline, avail, sans s'en apercevoir, abdiqué l'autorité spirituelle : le pape, en se faisant prince à la manière des autres princes, avait cessé d'être le représentant de la république chrétienne; il avait renoncé à ce terrible tribunat des peuples, dont il était auparasant investi par l'élection populaire. Luther ne vit pas cela; il ne saisit que le petit côté dos choses; il revint en Allemagne, frappé seulement du scandale de l'athéisme et des mœurs de la ceutr de Bome.

A Jules II succéda Léon X, rival de Luther; le siècle fut divisé entre le pape et le moinc : Léon X lui imposa son nom; Luther, sa puissance.

Il s'agissit de faire achever Saint-Pierre; l'argent monquait. Sans avoir la foi qui faisait au moyen âge jaillir des trésors, on se souvint à Rome du temps où la chrétienté contribuait de ses aumônes à la construction des cathédrales et des abbayes. Léon X fit vendre en Allemagne, par les domineians, les indiquences que vendeinet auparavant les augustins. Luther, devenu vicaire provincial des augustins, s'éleva contre l'abus de ces indiquences. Il s'adress à l'évêque de Brandebourg, A l'archevêque de Nayence: il n'obint qu'une réponse évasive du premier; le second ne répondit point. Alors il proposa publiquement les thèses qu'il prédendait soutient contre les indiugences. L'Allemagne fut d'ernaide : Texte bruils les propositions de Luther; les étudiants de Wittemberg brûkrent les propositions de Texte. Elonné de son succès, Luther aurait volontiers recutes.

Léon X entendit de loin un bruit qui s'étévait de l'autre côté des Alpes, une rumeur surreune chea des Barbares : « livaidé de mines, « diail-Les Albéniens se moquaient des Barbares de la Macédoine. Le goût du prince de l'Église pour les lettres l'emportait sur de plus hautes considérations; il trouvait que frère Luther était un beau génie : « Fra Martino hauves un beltissimo ingenio : », Néammoins, pour complaire à ses théologieus, il somma le beau génie de comparatire à Roma.

Luther, lort de l'appus de l'électeur de Saxe, éluda cet ordre. Cifà Augebourg, il y vint avec un saule-conduit de l'emprecuer. Il disputs du le légat Cajetano de Vio. On ne s'entendit point; on ne s'entendait jamais dans ces joutes de paroles. Luther en appela au pape mieux informé : il avoue qu'avec un peu moins de hauteur de la part du légat, il se fit renda, pace que dans et tempe-là il avoue qu'avec un peu moins de hauteur de la part du légat, il se fit renda, pace que dans et tempe-là il avoueir encor bien ne ules erreurs du pape.

Léon X sollicitait l'électeur de Saxe de lui livrer Luther: Frédéric résista. Luther, rassuré, écrivit au pape: « J'en atteste Dieu et les hommes; je n'ai jamais voulu, je ne veux pas davantage aujourd'hui toucher à l'Église romaine ni à votre sainte autorité. Je recommais plejnement que cette

<sup>4</sup> BANDELLO,

Église est au-dessus de tout, et qu'on ne peut rien préférer, de ce qui est au ciel et sur la terre, si ce n'est Jésus-Christ, Notre-Seigneur. »

Luther était sincère, quoique les apparences fassent contre lui; car, en même temps qu'il s'exprime ainsi avec le pape, il disait à Spalain : « Je ne sais si le pape n'est pas l'Antechrist ou l'appère de l'Antechrist. » Bientôt il publia son livré de la Captisité de Babylone. Il y déclare que l'Église est captive, le Christ profané dans l'ioditrie de la messe, méconnu dans le dogme de la transsubstantiation, et prisonnier du pape.

Et tenant à constater qu'il attaquait encore plus la papauté que le pape, il disait dans un nouvelle lettre à Lóon X : « Il faut bien qu'une fois pourtant, très-honorable père, je me souvienne de toi. Ta renommée tant célèbrée des pous de lettrea, tav in-irréprochable, le mettraient au-dessus de toute attaque : je ne suis pas si sot que de m'en prendre à toi, lorsqu'il n'est personne qui ne te loue. Je t'ai appété un Daniel dans Babyloner, l'ai protesté de ton innocence..... Ou, cher Lóon, un me fais l'effet de Daniel dans la fosse, d'Exéchiel parmi les scorpions. Que pourrais-tu seul contre com mostres? Ajoutones encere treis ou quater cardinax, avanta et vertuent. Vous seriez empoisonnés infailiblement, si vous osiez entreprendre de remédire à tant de maux... Cer en stafi de la cour de Rome. »

Il y a plus de trois siècles que cette prédiction est échappée à Luther, et la cour de Rome existe encore.

Les lettres du moine trouvaient Léon X occupé avec Michel-Ange à éleer Saint-Pierre, et écrivant à Raphaël : « Yous ferez l'honneur de mon pontificat. » Léon X, dit Pallavicini, com maggior cara chimme coloro à cui fosser note le favole della Grecia e le delizie de' poeti, che l'istorie della chiesa e la datrima de "Parti.

Les croassements germaniques de Luther impatientaient le Médicis au milieu des arts, sous le beau ciel d'Italie. Pour étoufier ces bruits importuns, et ne se pouvant persuader qu'il s'agissait d'un schisme, il prépara la bulle de condamnation.

La bulle arrivée en Allemagne, le peuple se soulève : à Erfurth, on la jete à l'eau; elle est brûlée à Wittemberg : première flamme d'un embrasement quí, de l'Europe, devait se répandre dans les autres parties de la terre.

Ici un beau combat entre Luther et Luther, car, encore une fois, Luther était un homme de conviction. Ce combat est bien reproduit dans M. Michelot, la part faite à la traduction, qui donne inévitablement et nécessairement à la littérature et aux idées l'expression de la littérature moderne et des idées de notre siècle.

Au commencement de son traité de servo Arbitrio, Luther dit à Érasme:

« Sans doute tu te sens quelque peu arrêté en présence d'une suite si

»... — втебат, мес.,

Lingle

nombreuse d'érndits, devant le consentement de lant de siècles, où bribreut des hommes si habités dans les lettres servées, on parurent de si grands martyrs, glorifiés par de nombreux miracles. Ajoute encore les théologicas plus récents, lant d'académies, de conciles, d'éviques, de poatifies. De ce oléé se trouvent l'évalition, le génie, le nombre, la grandeur, la hauteur, la force, la sainteté, les miracles; et que n'y a-i-li pas 7 lum mien, Wielet et Laurent Valla (et aussi Augustin, quoique lu Toubliés), puis Luther, un pauvre homme, né d'hier, seul avec quedques amis qui roit nit ant d'érutiliton, ni tant de génie, ni le nombre, ni la grandeur, ni la sainteté, ni les miracles : à eux tous ils ne pourraient guérir un cheval boiteux......

Dans es traité de servo Arbitrio, Luther se déclare pour la grâce contre le libre arbitre; celui qui éteudit, s'il n'établit pas le libre examen, chargeait la volonité de claines: ces contradictions sont naturelles aux hommes. Il n'y a d'ailleurs aneune liaison directe entre la fatalité providentièle et despoitsme social; ce sont deux ordres de faits districts: l'un apparfiet au donaine de la philosophie et de la théorie, l'autre est du ressort de la notifique et de la prisone.

L'Alicmague est le pays de l'honnétété, du génire et des songes: plus les abstractions des esprits brumeur sont inintelligibles, plus elles excitent l'enthossissus parmi les réveurs qui les eroient comprendre. Les comparides de huther firent, des opinions de saint Augustin resuscitées, la règle de leur foi. Luther s'adressa surtout aux hobles : il dédite as défonse de articles condamnés au seigneur Fabien de l'ellitzseh : « Que cet écrit me recommande à toi el à boute votre noblesse. » Il publia son pamphiet : A le moblesse chritieure d'Allemagne sur l'amétionation de la christient. Les principaux nobles, amis de Luther, étaient Shivestre de Schaeueberg, Franz de Sickingen, Taubenheim et Ulrick de Hutten. Le margneve de Brandebourg solicitait la faveur de voir le nouvel apotre. C'est ainsi qu'en France et en Angleterre les réformistes furent des rois, des princes et de mobles : en France, la seur de François P. Jeanne d'Albret, Henri IV, les Cháillon, les Bouillon, les Roban; en Angleterre, Henri VIII, se révousse et sa ouille.

Quand Javançai cela daus les Études historiques, Feus le malheur, contre mon intention, de blesser des susceptibilités : J'en conviens, dans nos temps de dimoratie, le st peut-têre dur, pour ceux qui se disent les fondateurs de la liberté populaire, de se trouver, par origine, des artitocrates descendus d'une race de princes et de nobles : qu'y faire? c'est la rigites vérifé ; on la pourrait apopure d'une masse de faits irrécusables.

. La diète de Worms fut le triomphe de Luther : il y comparut devant l'empereur Charles-Quint, six électeurs, un archidue, deux landgraves, vingt-sept dues, un grand nombre de comtes, d'archevêques et d'évêques. Il entra dans la ville, monté sur un char, escorté de cent gentilshommes armés do toutes pièces. On chantait devant lui une hymne, la Marseillause du temps.

Notre Dieu est une forteresse, Une épée et une bonne armure 1.

16

100

.36

135

1/08

13

14

60

75

Le peuple était monté sur les toits pour voir passer Martin. Ferme et modéré, le docture ne voiut trien rétracter de ce qu'il avail avancé tou-chant les doctrines, mais il offrit de désavour ce qui pouvait lui être échappé d'inconvenant contre les personnes. Ainsi, comme l'a dis M. Mignet d'une manière remarquable, Luther dit non au pape, non à l'empereur. Cela prouve de la conviction et du courage, mais de ce courage facile quand on est exhien défendu, quand on est enviramé de beaucoup d'éclat, quand on est excité par l'ambition de devenir chef do secle, et par l'espoir d'une grande renommée. Au sarpuls, tous les secties on dit inno. L'hérésie d'Ariss dura plas de trois siècles dans sa vigneur et subsisté encore; elle divisa le monde vivilié et s'empara de tout le monde barbare, les Franks de Clovis exceptes: l'airie et Gensérie, qui saccapèrent Rome catholique, étaient ariens. Arius avait dit non bien avant Luther, dont les doctrines n'ont pas encore atteint l'âge de celles du prêtre d'Alexandrie.

Luther était encourage dans le sein de la dête même : des nobles et des contes étaient àlés le visient . Le pape, dit Luther, avait écrit à l'emperur de ne point observer le sauf-conduit. Les évêques y poussaient; mais les princes et les états n'y voulurent point consentir, car il en fût résulté bien du bruit. J'avais lirie un grand éclat de tout cela; its desaient avoir peur de moi plus que je n'avais d'eux. En effet, le landgrave de l'esse qu'était encore un jeune seigenur, demanda à n'entendre, vint me touver, causa avec moi, et me dit à la fin : « Cher docteur, si vous avez raison, que Notre-Seigneur Dieu vous soit en aide! »

Quoi qu'il en soit, l'appartion de Luther à la diète montrait quelque-frore d'âme, car Jean Huss, malgre le passe-port d'un empereur, n'en avait pas moins été brilé vii. Quand le Christ parut devant Pilate, il étai seul, abandonné même do ses donze disciples : toutes les puissances de la terre s'élevaient contre lui, et l'on n'eut point égard au sauf-conduit qu'il avait du cicl.

La diète publia le ban impérial; il frappait Luther et ses adhérents. Voltaire prétend que Charles-Quint hésita entre le moine d'Erfurth et Rome. Le sauf-conduit fut maintenu dans l'acte du ban. Le même Charles-Quint,

<sup>1</sup> M. Huma, Hevue des Deux-Mondes.

qui accorda une audience solennelle à Luther, refusa d'entendre Fernand Cortez.

Le réformateur se retira : l'électeur de Saxe, pour le soustraire à tout danger, et peut-être d'accord avec Martin lui-même, le fit enlever et l'enferma dans le château de Warthourg, Du haut de sa forteresse, Luther lança une multitude d'écrits, imitant Athanase, qui combattait pour la foi du fond des grottes de l'Égypte. Il était tenté : sa chair indomptée le brûlait d'un feu dévorant. Dans son Pathmos (ainsi ce nouveau saint Jean appelle-t-il le château de Wartbourg), il crovait ouir, la nuit, des noisettes se heurter dans un sac, et entendre un grand bruit sur les marches d'un escalier que fermaient des chaînes et une porte de fer : c'était l'apostasie qui revenait. Luther, rendu impétueux par cette captivité bienveillante qui lui donnait l'air d'un martyr, ne parlait plus que de briser les cèdres, d'abaisser les pharaons superbes et endurcis. Il écrivait rudement à l'archevêque de Mayence, et datait ainsi : « Donné en mon désert, le dimanche après la Sainte-Catherine, 25 novembre 1521. . Le cardinal archevêque de Mavence répondait humblement, ou fièrement : « Cher docteur, j'ai reçu votre lettre... je souffre volontiers une réprimande fraternelle et chrétienne. »

Préchant son nouvel évangile, Marlin disait : « J'espère qu'ils me torront; mais mon heure n'est pas venue; il faut qu'auparavair le rende enore plus furieuse cette race de vipères. » Il hésite d'abord à se prononcer contre les veux monastiques; puis, se fortifiant dans ses idées, il déclare qu'il a formé « une vigoureuse conspiration pour les détruire et les mettre au néant. »

Il n'approuvait pas les théologiens démagogues qui marchaient sur ses traces et brisaient les images. « Si tu veux éprouver leurs inspirations, écri-i-i à Mélachthon, demande s'ils ont ressenti ces angoisses spirituelles et ces naissances divines, ces morts et ces enfers. »

Il avait commencé à publier sa traduction de la Bible : des princes et deviques la probiblem; comme seclaire et comme anteun, il s'irrita; la co-lère lui donna la prévision de l'avenir. Le peuple s'agite de tous côtés, et il a les yeux ouverts; il ne veut plus, il no peut plus se liaiser opprimer. Cest le Seigenur qui même tout cela et qui ferme les yeux des princes sur ces symptômes menaçants; c'est lui qui consommera tout par leur aveujlement et leur violence; il me semble voir l'Allemagne nager dans le saire.

 Qu'ils sachent bien que le glaive de la guerre civile est suspendu sur leurs têtes, »

Et qui suspendait le glaive de la guerre civile sur la tête de ces princes, si ce n'était Luther?

Dans cette année 1522, Henri VIII, encore orthodoxe, fit paraître le



F : 7





livre dont je parferai alliura, et qu'il avait fait faire ou revoir pout-être par son chapelain et ses ministres théologiens. Le moine réformateur malmène son collègue le roi réformateur. « Quel est donce Henri, ce nouveau thomiste, ce disciple du monstre, pour que je respecte ses blasphêmes et sav violence? Il est le défenseur de l'Égiel eou, de son Égies à lui, qu'il pai à haut; de cette prostituée qui vil dans la pourpre, ivre de débauches; de cette mère de fornications. Moi, mon chef est Christ : je frasperal du même coup cette Église et son défenseur, qui ne font qu'un; je les briseral.» Henri VIII, ne pouvant brûler Luther, répliqua: « Ses bûchers étaient plus redoubables que ses écrits. »

La réformation s'étendais à l'aide de l'imprimerie, qui semblait avoir dé découverte à lemps pour la propagation des nouvelles doctriues; l'Église lubárireme s'établissait; on sait es qu'elle a rejeté et ce qu'elle a conservé des dogmes de l'Églis ormaine. Mais le sehisme entrait de toutes parts des dogmes de l'Églis comaine. Mais le sehisme entrait de toutes parts aux les nouvelle communion; Calvin paraissait à Genève, Luther se brouillait avec Carlostadi et écrivait contre lui des pamphiets amers. Les paysans souleiverne toutre leurs seigneurs et se piéteres aux les bisms des princes ecclésiastiques : de là les troubles de la Souabe, de Francfort, du pays de Bade, de l'Alasca, de la Bavière, de la Hesse. En vain Luther fit ce qu'il put pour désarmer la foule, en vain s'écriait-il que la révolte n'a jamais eu me bonne fin, que qui se sert de l'épée périrs par l'épée : le giaive était tiré; il ne devait rentrer dans le fourreau qu'après deux siècles d'immolation.

Dans la réponse de Luther aux douze articles des paysans de la Sounbe, il y a des choses justes et raisonnables; il dit aussi aux ecigneurs des vérités qui pouvaient leur sembler hardies; mais, entraîné par le caractère de sa réformation ennemie du peuple, il se montre d'une dureté révoltante contre les paysans; il ne donne pas une larme à leure malbeurs.

· le crois, dil-il, que tous les paysans doivent périr plutX que les princes et les magistras, parce que les paysans prement l'épés sans Fautoriés divine..... Nulle miséricorde, nulle tolérance n'est due aux paysans, mais l'indignation de Dieu et des hommes..... Les paysans sont dans le ban de Dieu et de l'empereur. On peut les trailer comme des cliense neragés.

Et cependant ces chiens enragés avaient été déchaînés par la paroic de Luther. Pour ces hommes mis au bon de Dieu on ne sent dans l'émancipateur de l'esprit humain aucune sympathie des libertés populaires.

Il se brouilla avec tous les sectaires qui sortirent de sa réforme; il ne pardonna jamais à Érasme son libero Arbitrio.

« Dès que je reviendrai en santé, je veux, avec l'aide de Dieu, écrire contre lui, et le tuer. Nous avons souffert qu'il se moquât de nous et nous prit à la gorge; mais aujourd'hui qu'il en veut faire autant au Christ, nous voulons nous mettre contre lui..... Il est vrai qu'éeraser Érasme c'est écraser une punaise; mais mon Christ dont il se moque m'importe plus que le périt d'Érasme.

c Si je vis, je veux, avec l'aide de Dieu, purger l'Église de son ordure. C'est lui qui a semé et fait naître Grotus, Egranus, Witzeln, OEcolampade, Campanus et d'autres visionnaires ou épiéuriens. Je ne veux plus le reconnaître dans l'Église, qu'ou le sacho bion.

 S'il prêche, cela sonne faux comme un vase fêlé. Il attaque la papauté, et maintenant il tire sa tête du sae.

Érasme et Luther avaient été longtemps amis et regardés tous deux comme des hérétiques.

• Voilà, dit très-bien M. Nisard, de petites questions pour les partisans du fatalisme historique, qui grossissent et grandissent un homme de tout ce qui s'est fait après lui, et par des causes qu'il n'aurait in Voulues, ni prèvues: mais je ne les trouve pas déjà si mauvaises pour l'heure où nous som-

qui s'est fait après lui, et par des causes qu'il n'aurait ni voulues, ni prèuses mais je nels trouve pas dèjs is mauraises pour l'heure ohnous sommes. A cette heure-lète ne flet, de qui pensez-vous qu'il soit demeuré le plus de choses, de Luther niant le libro arbitre et remplaçant le dogme par le dogme, ou, plus erliment, la supersition par la supersition, ou d'Erasmo revendiquant pour l'homme la liberté de la conscience ?? Les Turcs ayatu asségé Vienne, Luther appela noblèment les Allemands

Les aures ayaut assege vienne, Lauret appea nobienelt est autennates à la définer de la patrie. Puis viarrent les ligues de Smalland, les anabaptières de Manster. Coux-é-préchèrent coutre le pape et courie Luther; ils préféracient même le premier au denirier : la sonsaidraient Luther comme l'ami de la noblesse, et il fut mandit par eux, de gnème qu'il l'avait été par les payans de la Souabe.

## mariace. — vie privée de luther.

Luther devait à sex-opinions une démarche qui en était la conséquence et la suite. Il avait ouvert la porte des coltres; il en sortait une foule d'hommes et de femmes dont îl ne savait que faire i îl se maria donc, tatt pour leur donner un bon exemple, que pour se disharraser de sex tentations. Quiconque a enfreint les règles cherche à entraîner les faibles avec soit à se couvrir de la multitude: pur ce consentement d'un grand nombre, on se flatte de faire croire à la justice et au droit d'une action qui souvent ne fut que le résultat d'un accident ou d'une passion irrédificielle. Des veux saints furent doublement violes ; Luther épous un er réligieuse. Tout cela est peut-être bien selon la nalure; mais il y a une nature plus Gevée ; il est difficiele, quelles que soient d'allieurs les verus des deux époux, qu'ils

į

à

<sup>1</sup> D. Nisann. L'easme, in partie. Revue des Deux-Mondes, 15 septembre 1835.

impired, la confiance et le respect en faissant le serment de l'union conjugies un fine une de la fermionne de la fermionne de la confiance de la confiance. Jamais le chrétien net fiera une autre de pouse que cette figure partier le farteau caché de sa vie, si or putre au me autre de pouse que cette figilies mysérieures qui garde le serret des fautres et console les douleurs. La Christ, pontifie et vérime, véett dans le céliblat, et il outilat la terre h fai ne de la fluent ett

La religieuse que Luther épouss se nommait Catherine de Bora : il 'Jaima, vécut bien avec elle, et travailla de ses propres mains pour la nourir: celui qui fit des princes et dépouille le clergé de ses richeses reats pauve; il s'inonora par son indigence, comme nos promiers révolutionnaires. On il toes paroles toochantes dans son testament :

 Je certifie que nous n'avons ni argent comptant, ni trésor d'aucune espèce. En cela rien d'étonnant, si l'on veut considérer que nous n'avons eu d'autro revenu que mon salaire et quelques présents.

On suit avec intérêt Luther dans sa vie privée et dans ses opinions pariculières. Il a plusieurs belles pensées sur la nature, sur la Bible, sur les écoles, sur l'éducation, sur la foi, sur la foi. Ce qu'il dit de l'imprimerie est curicux. Une idée individuelle le conduit à une vérité générale et à une vue de l'avonir de

L'imprimerie est le dernier et le suprême don, le summum et postremum donum, par lequel Dieu avance les choses de l'Évangile. C'est la dernière finme qui luit avant l'extinction du monde. Grâce à Dieu, elle est vence à la fin. »

Il faut enlendre Luther dans l'intimité des sentiments domestiques; c'et en.int (on fils) et tout e qui m'appartient est hai de lours partisans, haides diables. Cepondant tous ces ennemis n'inquiètent guère le cherenfait; il ne s'inquiète pas de e que tant et des joussants seignemers lui en veulent, il suce gaiement la manuelle, regarde autour de lui en riant tout baut et les laises erronder tant ou'il se valeiu. 1

Ailleurs, parlant encore de ses enfants, il dit:

« Telles étaient nos pensées dans le paradis, simples et naives; innocents, sans méchanceté ni hypocrisie, nous cussions été véritablement comme cet enfant quand il parle de Dieu, et qu'il en est si sûr.

· Quels ont dù être les sentiments d'Abraham , lorsqu'il a consenti à sacrifier et égorger son fils unique? Il n'en aura rieu dit à Sara. »

Le dernier trait est d'une familiarité et d'une tendrosse presque sublimes,

Il déplore la mort de sa petite fille Élisabeth :

« Ma petite fille Élisabeth est morte; je m'étonne comme elle m'a laissé le cœur malade, un cœur de femme, tant je suis ému. Je n'aurais jamais cru que l'âme d'un père fât si tendre pour son enfant.

moi ?

« Dans le plus profond de mon œur sont encore gravés ses traits, ses paroles, ses gestes, pendant sa vie et sur son lit de mort; mon obéssante et respectueuse fillel La mort même du Christ (et que sont toutes les morts en comparaison) ne peut me l'arracher de la pensée, comme elle le devrait...

• Chère Catherine, songe pourtant où elle est allée. Elle a certes fait un heureux voyage. La chair saigne sans doute, c'est sa nature; mais l'esprit et es trouve eson ses soubaits. Les enfants ne disputent point; comme on leur dit, ils croient; chez les enfants tout est simple. Ils meurent sans chagrin ni angoisses, sans disputes, sans tentations de la mort, sans douleur corprovile, tout comme s'ils evodormaient.

En lisant des choses si douces, si religieuses, si pénétrantes, on se sent désarmé; on oublie la fougue du sectaire.

On trouve, sur la mort de son père, ces paroles d'une profondeur et d'une simplicité bibliques;

- Je succède à son nom; voici maintenant que je suis pour ma famille le vieux Luther: c'est mon tour, c'est mon droit de le suivre par la mort.
   Luther, devenu malade et triste, disait:
- « L'empire tombe, les rois tombent, les prêtres tombent, et le monde entier chancelle, comme une grande maison qui va crouler annonce sa ruine par de petites lézardes, »

La mort de Luther fut paisible ; il désirait mourir, et disait :

• Que Notro-Seigneur vienne donc vite et m'emmène. Qu'il vienne surout avec son jugement dernier, je tendrai le cou; qu'il lance le tonnerre et que je repose. Fi de nousl sur notre vie nous ne donnens pas même la dime à Dieu, et nous croirions avec nos bonnes œuvres mériter le ciel [Qu'aj-je fait,

- Ce petit oiseau a choisi son abri et va dormir bien paisiblement; il ne s'inquiète pas; il ne songe point au glte .'u lendemain; il se tient bien tranquille sur sa petite branche, et laisse Dieu songer pour lui.
- Je te recommande mon âme, ô mon Seigneur Jésus-Christ! Je quitterai ce corps terrestre, je vais être enlevé de cette vie, mais je sais que je resterai éternellement auprès de toi.

Il répéta encore trois fois : In manus tuas commento spiritum meum; redemisti me, Domine, Deut veritatis. Soudain il ferma les yeux, et tomba évanoui. Le comte althrecht et as femme, ainsi que les médecins, lui prodigoèrent des secours pour le rendre à la vie; ils n'y parvinrent qu'aves peins. Le docteur Jonas lui dit alors : Révérend père, mourezvous avec constance daus la foi que vous avez enseignée? 3 Il répondit par un oui distinct, et se rendormit. Bientôt il pălit, devint froid, respira encore une fois profondément, et mourut '. •

#### PORTRAIT DE LUTRER.

Voilà le oui final qui suivit le non prononcé à Worms. Oui, Luther persista, et avec lui les sectes dont il fut le père : mais la preuve qu'il pe sentait pas la portée du mouvement qu'il avait produit, c'est qu'il se refusa à tout accord avec ces sectes. Ainsi chez le landgrave de Hesse, il ne voulut rien céder à Zwingle, à Bucer et à Œcolampade, qui le suppliaient de s'entendre avec eux ; ils lui auraient donné la Suisse et les bords du Rhin : ainsi il blama Mélanchthon, qui essayait entre les catholiques et les protestants une conciliation à peu près pareille à celle dont s'occupa Bossuet avec Leibnitz; ainsi il condamna les paysans de la Souabe et les anabaptistes de Munster, beaucoup moins à cause des désordres dont il s'étaient rendus coupables, que parce qu'ils ne voulaient pas se renfermer dans le cercle par lui tracé. Un homme à grandes conceptions, désirant changer la face du monde, se serait élevé au-dessus de ses propres opinions; il n'aurait pas arrêté les esprits qui cherchaient la destruction de ce que lui-même prétendait détruire. Luther fut le premier obstacle à la réformation de Luther.

Quant au caractère, le réformateur n'en manqua pas; mais, après tout, in ét point éclate ne course, é dominateur que montrèrent dans la réligion catholique et dans l'hérésie tant de martyrs et d'enthousiastes; il ne fut ni l'invincible brius, ni l'indomptable Jean Huse; il ne s'expose qu'une fois après laquelle il se tient à l'écart, emence beaucoup de bins, s'écrie qu'il bravera tout et ne brave rien. Il réfuse d'aller à la diète d'Augsbourg et demure prudemment renfermé dans la forteresse de Cobourg. Il d'ist souvent qu'il est sent, qu'il va descendre de son Sinat, de sa Sion, et il y restemburg et de Brunswick, derrière le grand maître de l'ordre l'eutonique de Brunswick, derrière le grand maître de l'ordre l'eutonique de Sex, le la ladgrave de Hesse; il avait devant tui p'in-cendie par lui-même allumé, et l'on ne pouvait plus l'atteindre à travers cette barriaced de flammes.

Reconaissons dans Lother un homme d'esprit et d'imagination, écrivain, pôte, musicien, et d'ailleurs très-bon homme. Il a fixé la prose allemande; sa traduction de la Bible, infidèle parce qu'il savait mal l'hébreu, est restée : on chante encore dans les églises luthériennes ses pasumes corrprés d'après les Saintes Écritures. Il était désinferossé, dour mari, pèro prés d'après les Saintes Écritures. Il était désinferossé, dour mari, pèro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eximit de la Relation de Jonas et de Cabins, dans M. Michelet. M. — 11719. ANG.

tendre, abstraction faite du maine et de la nonne épousée. On sent en lui cette candide et simple nature allemande, pleine des meilleurs sentiments de l'humanité, et qui inspire la confiance au premier abord; mais aussi on retrouve en Luther la grossièreté germanique, ces vertus et ces talents, lequels s'inspirent, encore même aujourd'hui, de ce faux Bacchus maudit par un autre féformateur, Julien l'Apostat.

Luther était de bonne foi; il ne tomba daus le schisme qu'après de longs combats; il exprime souvest ass doutes, presque ses remords; il conserve les tentations du cloître. Un bomme léger, qui se fait religieux pour avoir vu un de ces amis tué d'un coup de foudre, peut bien jeter le froe pour avoir vu un de ces amis tué d'un coup de foudre, peut bien jeter le froe pour avoir sesisté à la vente des indulgences : il ne faut prêter à tout cels, in il hautes idées, ni voes profondes. C'était très-sérieuxement que Luther se crysait atagué du diable; il le combatait la muit à la sœur de son front : Multar nocter miki suits amarulentas et acrebas reddere ille noeit. Quand il était not pourment du démon, il le metate en faite en lui disant trois mots que je n'osernis répêter, et qu'on peut lire dans les curieux extraits de M. Michelet . Le Christ avait parie autrement à Satars il s'était contenté de lui dire : n'u ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. • Quelquefois Luther, dans son exaltaion, se pensati evanha par la Divinité, se dépouillait de son moi, et évriait : « Je ne connais pas Luther : que le diable emporte Luther! »

Luther ne composait pas son éloquence de termes choisis, et à propos du pape il se souvient trop du lama. Sa doctrine en faveur des grands est aussi relâchée que son éloquence est quelquefois souillée : il admit presque ta polygamie, et permit deux femmes au landgrave de Hosse. S'il n'eût renoncé à l'autorité papale, il aurait pu s'appuyer d'une décrétale de 762 du pape Grégoire II.

# PORTRAIT DE LUTHER PAR MAIMBOURG, BOSSUET ET VOLTAIRE,

On peut remarquer, à l'honneur des écrivains catholiques et des prêtres, la justice qu'ils ont rendue à Lather dans les portraits qu'ils ont faits de lui.

• C'était un homme d'un esprit vif et subtil, » dit le père Maimbourg

dans son style un peu vieilli, « naturellement éloquent, disert et poil dans sa langue, infiniment laborieux, et si assich à l'étude, qu'il y passait quelois les jours endiers, sans même se donner le loisir de prendre un morceau : ce qui lui acquit une asecz grando connaissance des langues et des Pères, à la lecture desquals, et aurtout à celle de saint Augustin, don'il fit un très-mauvais ausqui, à s'était fort atlaché, contre l'ordinaire des théolomes de la langue et de l

<sup>1</sup> Memoires de Luther, toin. itt, p. 186, ligne 4.

gias de son temps, il avait la complexion forte et robuste pour durer au traval, sans détriment de sa santé; tempérament bilicux et sanguin; a yaut l'eal péndrant et tout de feu; le ton de voix agréable, et fort élevé quand il dait une fois échauffé; l'air for, intrépide et hautain, qu'il savait pour-tur radoucir, quaud il voulait, pour contrefaire l'humble, le modesse et le mortifié, ce qui ne lui arrivait pas trop souvent..... Voils le véritable caracter de Martin Luther, dans lequel on peut dire qu'il y out un grand mélange de quèques bonnes et de plusieurs mauvaises qualités, et qu'il fut bien plus débauché encore dans l'esprit que dans les meurs et dans as vie, laquelle il passe toujours assez régiulière. >

Bossuet a fait de Luther un portrait qu'on pourrait croire flatté à forco d'être impartial :

« Les deux partis qui partagent la réforme l'ont également reconnu pour leur auteur. Ce n'a pas été seulement les luthériens, ses sectateurs, qui lui ont donné à l'envi de grandes louanges; Calvin admire souvent ses vertus, sa magnanimité, sa constance, l'industrie incomparable qu'il a fait paraître contre le pape : c'est la trompette ou plutôt le tonnerre; c'est la foudre qui a tiré le monde de sa léthargie; ce n'était pas Luther qui parlait, c'était Dicu, qui foudrovait par sa bouche, Il est vrai qu'il eut de la force dans le génie, de la véhémence dans ses discours, une éloquence vive et impétueuse qui entraînait les peuples et les ravissait, une hardiesse extraordinaire, quand il se vit soutenu et applaudi, avec un air d'autorité qui faisait trembler devant lui ses disciples; de sorte qu'ils n'osaient le contredire ni dans les grandes choses ni dans les petites. Ce ne fut pas seulement le peuple qui regarda Luther comme un prophète, les doctes du parti le donnaient pour tel. Mélanchthon, qui se rangea sous sa discipline dès le commencement de ses disputes, se laissa d'abord tellement persuader qu'il v avait en cet homme quelque chose d'extraordinaire et de prophétique, qu'il fut longtemps sans en pouvoir revenir, malgré tous les défauts qu'il découvrait do jour en jour dans son maître ; et il écrivait à Érasme, en parlant de Luther : · Vous savez qu'il faut éprouver et non pas mépriser les prophètes, » Cependant ce nouveau prophète s'emportait à des excès inouis. Il outrait tout : parce que les prophètes, par l'ordre de Dieu, faisaient de terribles invectives, il devint le plus violent de tous les hommes et le plus fécond en paroles outrageuses. Luther parlait de lui-mêmo de manière à faire rougir tous ses amis. Enflé de son savoir, médiocre au fond, mais grand pour le temps, et trop grand pour son salut et pour le repos de l'Église, il se mettait audessus de tous les hommes, et non-seulement de ceux de son siècle, mais des plus illustres siècles passés. Il faut avouer qu'il avait beaucoup de force dans l'esprit : rien ne lui manquait que la règle, que l'on ne peut avoir que dans l'Église et sous le joug d'une autorité légitime. Si Luther se fût tenu sous ce joug si nécessaire à toutes sortes d'esprits, et surtout aux sesprits bouillants et impétieux comme le sire; s'il eût pu retranche se ediciours ses emportements, ses plaisanteries, ses arrogances brutales, ses excès, ou, pour mieux dire, ses extravagances, la force avec laquelle îl manie la vérité n'aurait pas servi à la séduction. Cets pourquoi on le voit encore invincible, quand il traite les dogmes anciens qu'il avait pris dans le sein de l'Égile; mais l'orqueil sivuit de près ses victoires.

Le patriarche de l'incrédulité, Voltaire, a traité Luther moins favorablement que le jésuite Maimbourg et l'évêque de Meaux.

• On ne peut, dit-il, sans rire de pilé, fire la manière dont Luther traite tous ses adversaires et surtout le pape : Petit pape, petit papelin, vous étes un âne, un ânon; allez doucement, il fait glacé; vous vous rompriez les jambes, et on dirait : Que diable est occi? le petit ânon de papelin est estropié. Un âne sait qu'il est âne, une pierre sait qu'elle est pierre; mais ces petits ânons de papes ne savent pas qu'il sond ânon;

Ces moqueries de Voltaire sont justes, mais elles ne comptent pas.

### CE QU'IL FAUT PENSER DE LUTHER.

Le mouvement que Luther opéra ne vint point de son génie : il n'avait point de génie ; il faut se souvenir que le mot de génie au temps de Bossert ne signifiat pas ce qu'il signifie aujourd bui. Luther, je l'ai dit, avait seu-lement beaucoup d'esprit et surtout beaucoup d'imagination, il edda à l'irascibilité de son caractère, sans comprendre la révolution qu'il opérait, et laquelle même il eutrava en s'obstinant à la concentrer dans sa personne: il eût échoué comme tous ses prédécesseurs, si la dépouille du clergé ne se fit trouyée là pour tenter la capillé du pouvoir.

Après l'évinement on a systématise la réformation; le caractère de notre siècle est de systématise tout, soities, lâcheté, rime : on fait honneur à la pensé de bassesses ou de forfaits auxquels elle n'a pas songé, et qui n'ont été produits que par un instinct vi ou un dérèglement brutal : on préend trouver du génie dans l'appétit d'un tigre. De la ces phrases d'apparat, ces maximes d'échâtaud, qui veulent être profondes; qui, passent de histoire ou du rooma na la langage vulagire, entreut dans le commercé des crimes au rabais, des assassins pour une timbale d'argent, ou pour la vieille robe d'un passure fermas.

On a prétendu que le libre examen fut le principe constitutif de la réformation. Il faudrait d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle le *libre exa*men: le libre examen de quoi? de la religion, des idées philosophiques? il y avait longtemps que l'on en avait usé. Le *libre examen* des questions sociales, de la liberté politique? non certes ! ct c'est ce que je montrerai dans le chapitre suivant.

Il est même douteux que le libre examera en religion ait hâté cette révolution antichrétienne qui est au fond de la pensée de ceux dont le libre examen est la doctrine l'avorite. Bayle, qui ne sera pas suspect en cette malière, fait cette observation pleine de profondeur et de sagacité : « On peut sauer que le nombre des espris titées, indifferents, dégoûtés du christianisme, diminus beaucoup plus qu'il n'augments par les troubles qui agiteure l'Europe à l'Occasion de Lubler. Chacum pri parti avec chaleur : les use deneurirent dans la communion romaine, les autres embrassèreat la protestante. Les premiers conçurent pour leur communion plus de zèle qu'ils n'en avaient, les autres furent tout de feu pour leur nouvelle créance. On ne surait nombrer ces personnes qui, au dire de Coeffeteau, rejetaient le christianisme à la vue de tant de disputes. »

Si l'on dit que, dans un temps donné, le libre examen de la vérité religieuse entraîna comme déduction, comme corollaire, le libre examen de la vérité politique; si l'on dit avec Voltaire que ce n'est qu'après Luther que les séculiers ont dogmatisé, j'en convicadrai : mais on fût arrivé là par le progrès naturel de la civilisation : on n'avait nullement besoin de passer à travers les fureurs de la Ligue, les massacres de l'Irlande et de l'Écosse, les tueries des paysans de l'Allemagne, les guerres civiles de la Suisse et la guerre de Trente-Ans. Ces torrents de sang, au lieu de précipiter la marche de l'esprit humain, l'ont arrêtée deux siècles sur leurs bords et l'ont emnêchée d'avancer : les horreurs de 4793 retarderont pour des temps infinis l'émancipation des peuples. La réformation eut tout simplement pour origine l'orgueilleuse colère d'un moine et l'avidité des princes : les changements opérés depuis un siècle avant la réformation, dans les lois et dans les mœurs, amenaient de nécessité des changements dans le culte; Luther vint en son temps, voilà tout. C'est un exemple de plus de cette renommée des choses et du hasard, qui s'attache à des capacités peu supérieures. Bayle encore fait cette autre remarque judicieuse : « Wiclef et plusieurs autres.... n'avaient pas moins d'habileté ni moins de mérite que Luther; mais ils entreprirent la guérison de la maladie avant la crise.

Berington, dans son Histoire litteraire, juege, comme moi, que l'on flatrivé à toutes les réformes nécessaires sans être obligé de passer par tantré malheurs. • Dans l'Angleterre, ma patrie, dit-il, ces nobles édifices, qui étaient les monuments de la généreuse piété de nos anofètes, surraient dépréservés de la destruction et seraient dévenus, non l'asile de la fainéantise monacle, mais celui du loisir studieux, du mérite modeste et de la philosophic drétienne.

Le protestantisme peut à bon droit revendiquer des vertus, il n'est pas

aussi heureux dans ses fondateurs: Luther, moine apostat, approbateur du massacre des paysans; Calvin, docteur aigre qui brûla Servet; Henri VIII, réviseur du Missel, et qui fit périr soixaute-douze mille hommes dans les supplices: voilà ses trois christs.

## LA RÉFORMATION.

Mais, laissant à part l'ouvrier, et ne considérant que l'euvre, il est de virtiés qu'il serait injusée de nier. La réformation, en ouvrant les siècles modernes, les sépara du siècle limitrophe et indéterminé qui suivit la disparition du moyen âge : elle réveilla les idées de l'antique égalité : elle servi la rélamorphose une société toute militaire en une société toute rationnelle, civil et industrielle ; elle fit saître la propriété moderne des capitaux, proprété mobile, progressive, saus bornes, qui combat la propriété bornée, fixe et despotique de la terre. Ce bien est immense : il a été mêté de beancoup de mal, et e mal, l'impartait hi historique ne permet pas de le taire.

Le christianisme commença chez les hommes par les classes plébélennes, pauvres et ignorantes. Jésus-Christ appela les petils, et ils allèrent le termaltre. La foi monta peu à peu dans les hauts rangs, et s'assit enfin sur le trône impérial. Le christianisme était alors catholique ou universet; la religion, dite catholique, partit d'en has pour arriver aux sommités sociales : la papauté n'était que le tribunat des peuples, lorsque l'ége politique du christianisme arriva.

Le protestantisme suivit une route opposée : il s'introduisit par la tête du corps politique, par les princes et les nobles, par les prêtres et les magistrats, par les savants et les gens de lettres, et il descendit lentement dans les conditions inférieures; les deux empreintes de ces deux origines sont restées distinctes dans les deux communions. La communion réformée n'a jamais été aussi populaire que le culte catholique ; de race princière et patricienne, elle ne sympathise pas avec la foule. Équitable et moral, le protestantisme est exact dans ses devoirs, mais sa bonté tient plus de la raison que de la tendresse : il vétit eclui qui est nu, mais il ne le réchausse pas dans son sein; il ouvre des asiles à la misère, mais il no vit pas et ne pleure pas avec elle dans ses réduits les plus abjects; il soulage l'infortune, mais il n'y compatit pas. Le moine et le curé sont les compagnons du pauvre; pauvres comme lui, ils ont pour leurs compagnons les entrailles de Jésus-Christ : les haillons, la paille, les plaies, les cachots, ne leur inspirent ni dégoût ni repugnance ; la charité en a parfumé l'indigence et le malheur. Le prêtre catholique est le successeur des douze hommes du peuple qui prêchèrent Jesus-Christ ressuscité; il bénit le corps du mendiant expiré, comme la dépoulle sacrée d'un être aimé de Dieu et ressaécié à l'éternelle vie. Le pasteur protestant abandonne le nécessiteux aur son lit de mort ; pour lui, les tombeaux ne sont point une religion, çar il ne croit pas à ces lieux expiatoires di les prêtres d'un ami vont délitrer une âtme souffrante. Dans ce monde, le ministre ne se préciple point su milieu du feu, de la peste : il gade pour sa famille particulière ces soins affectueux que le prêtre de Rome prodiçue à la grande famille bumáine.

Sous le rapport religieux, la réformation conduit insensiblement à l'indifférence ou à l'absence complète de foi : la raison en est que l'indépendance de l'esprit aboutit à deux abimes : le doute ou l'incrédulité.

Et par une réaction naturelle, la réformation, à sa naissance, ressuscita le fanatisme catholique qui s'éteignait : elle pourrait donc être accusée d'avoir été la cause indirecte des meurtres de la Saint-Barthélemy, des fureurs de la Ligue, de l'assassinat de Henri IV, des massacres d'Irlande, de la révocation de l'édit de Nantes, et des Dragonnades. Le protestantisme criait à l'intolérance de Rome, tout en égorgeant les catholiques en Angleterre et en France, en jetant au vent les cendres des morts, en allumant des bûchers à Genève, en se souillant des violences de Munster, en dictant les lois atroces qui ont accablé les Irlandais, à peine aujourd'hui délivrés après trois siècles d'oppression. Que prétendait la réformation relativement au dogme et à la discipline? Elle pensait bien raisonner en niant quelques mystères de la foi catholique, en même temps qu'elle en retenait d'autres tout aussi difficiles à comprendre. Elle attaquait les abus de la cour de Bome? Mais ces abus ne se seraient-ils pas détruits par le progrès de la civilisation? Ne s'élevait-on pas de toutes parts et depuis longtemps contre ces abus, comme je viens de le montrer?

La riformation, pénétrée de l'esprit de son fondatsur, se déclara ennemé des arts; elle accagea les tombeaux, les églieses et les monments; elle fit en Pracoe et en Angleterre des monceaux de ruines. En retranchant l'inagination des facultés de l'homme, elle coups les alles au génie et le mit à ginal Die Edita au sugiet de quelques aumônes destines à dêvere au monde durbien la basilique de Saint-Pierre. Les Grocs auraient-dis refusé los so-cons denandes à lour piété pour histr un temple à Mierrer l'

Si la riformation, à son origine, ells obbiens un piein succès, elle aurait établi, du moins pendant quelque temps, une autre espèce de barbarie : traitant de supersition la pompe des autels, d'idollatrie les cheis-d' seuvre de la sculpture, de l'architecture et de la pointure, elle tendait à faire dis-paraltre la haute d'oujeunce et la grande possie, à déférioire le goût par la ripudiation des modèles, à introduire quelque chose de froid, de sec, de doctrinaire, de pointilleux dans l'esprii; à substituer une société guindée et tote matérielle à une société ainée et toute intellectuelle, à motire les ma-

chines et le mouvement d'une roue en place des mains et d'une opération mentale. Ces vérités se confirment par l'observation d'un fait.

Dans les diverses branches de la religion réformée, cette communion s'est plus ou moins rapprochée du beau, selon qu'elle a'est plus ou moins déuignée de la religion catholique. En Angleterre, où la hiérarchie ecdésiastique s'est maintenne, les lettres ont en leur siècle classique. Le luthéranisme conserve des étincelles d'imagination que cherche à éteindre le calvinisme, et ainsi de suite en descendant jusqu'au quaker, qui voudrait réduire la vie sociale à la grossièreté des manières et à la pratique des métiers.

Shakspeare, selon toutes les probabilités, s'il était quelque chose, était actuolique; Pope et Drychen feureit, fillion a mind quelques parties des poèmes de Saint-Avite et de Masenius; Klopstock a emprunté la plugiari des croyances romaines. De nois jours, en Allemagne, la haute imagine ne s'est manifestée que quand l'esprit du protestantisme s'est affaibli et dénature : les Goéthe et les Schillier out montré leur génie en traitant des prices catholiques. Rousseau et madame de Staiel, en France, font une brilante exception à la règle; mais étaient-lis protestants à la manière des premiers disciples de Calvint C'est à Rome que les peintres, les architectes et les sculpteurs des cultes dissidents, viennent aujourd'luit chercher des inspirations que la toléfrance universelle leur permet de recueillir.

L'Europe; que dis-je? le monde est couvert de monuments de la religion catholique; on lui doit cette architecture gothique qui rivalise par les détails et qui efface en grandeur les monuments de la Grèce. Il y a plus de trois cents ans que le protestantisme est né; il est puissant en Angleterre, en Allemagne, en Amérique ; il est pratiqué de plusieurs millions d'hommes. Ou'a-t-il élevé? il vous montrera les ruines qu'il a faites, au milieu desquelles il a planté quelques jardins, ou établi quelques manufacture:. Rebelle à l'autorité des traditions, à l'expérience des âges, à l'antique sagesse des vieillards, le protestantisme se détacha du passé et planta une société sans racines. Avouant pour père un moine allemand du seizième siècle, le réformé renonca à la magnifique généalogie qui fait remonter le catholique, par une suite de saints et de grands hommes, jusqu'à Jésus-Christ, de là jusqu'aux patriarches et au berceau de l'univers. Le siècle protestant dénia à sa première apparition toute parenté avec le siècle de ce Léon, protecteur du monde civilisé contre Attila, et avec le siècle de cet autre Léon qui, mettant fin au monde barbare, embellit la société lorsqu'il n'était plus nécessaire de la défendre.

Si la réformation rétrécissait le génie dans l'éloquence, la poésie et les arts, elle comprimait les grands œurs à la guerre; l'héroïsme est l'imagination dans l'ordre militaire. Le catholicisme avait produit les chevaliers; le protestantisme fit des capitaines, braves et vertueux comme La Noue, umis sane fâm (Falkland excepté), suveret cruels à froite d austères moins de meurs que d'esprit : les Châtillon furent toujours effacés par les Guise. Le seil guerrier de mouvement et de vie que les protestants comptassent parmi ext, Henri IV, leur échappa. La reformation ébaucha Gustave-Adolphe, Charles XII et Frédéric; elle n'aurait pas fait Buonaparte : de même qu'elle avorta de Tilloston et du ministre Caude, et rénation l'Endon, ni Bossuet; de même qu'elle éleva Inigo Jones et Webb, et ne crès poirt Rapale et Michel-Ames

On a écrit que le protestantisme avait été favorable à la liberté politique; m'il avait émancipé les nations : les faits parlent-ils comme les écrivains ?

Il est certain qu'à sa naissance la réformation fut républicaine, mais dans le sans airisoratique, parce que ses premiers disciples fument des gentilahommes. Les calvinistes révèrent pour la France une espèce de gouvernement à principautés éfédrales, qui l'aurait fait ressembler à l'empire gramatique : chose étrangel on aurait vu recounsitre la ééodaité par le protestantisme. Les nobles se précipibrent par instinct dans ce culte nouveu, et à travers lequel s'exhabit jusqu'à eux une sorte de réminiscence de leur pauvoir évanoui. Mais cette première ferveur passée, les peuples ne recoellient du protestantisme aucune liberté politique.

Jetez les yeux sur le nord de l'Europe, dans les pays où la réformation et née, où elle s'est maintenue, vous verrez partout l'unique volonté d'un maître : la Prusse, la Saxc, sont restées sous la monarchie absolue ; le Danemark était devenu un despotisme légal.

Le protestantisme échoua dans les pays républicains: il ne pénétra point dans la monarchie élective et républicaine de Pologne; il ne put envahir Gènes; à peine obtint-il à Venise et à Ferrare une petite église clandestine qui mourut; les arts et le beau soleil du Midi lui étaient mortels.

En Suisse, il ne réussit que dans les cantons aristocratiques, analogues à sa nature, et encore avec une grande effusion de sang. Les cantons populaires ou démocratiques, Schwitz, Uri et Unterwald, berceau de la liberté hétédique, le repoussèrent.

En Angleterre, il n'a point été le véhicule de la constitution, formée bien avant les teirbiens sècle dans le giron de la foi catholique. Quand la Grand-Brêtage se sépara de la cour de Rome, le parlement avait déjà jugé et déposé des rois; les trois pouvoirs étaient distincts; l'impôt et l'armée ne se levaient que du consentiement des communes et des lords; la monarchie représentative était trouvée et marchaît : le temps, la civilisation, les lumières croissantes, y auraient algoulé les re-sorts qui lui manquaient encove, tout aussi bien sous l'influence du culte catholique que sous l'empire du culte protestant. Le poulle auraigis situ si ioin d'obtenir une extension

M. - HITTER, ANGL.

de ses libertés par le renversement do la religion de ses pères, que jamais le sénat de Tibère ne fut plus vil que le partement de Henri VIII : ce parcionent alla jusqu'à décreter que la seule volonité du tyran, fondateur de l'Égise anglicane, avait force de loi. L'Angleterre fut-elle plus libre sous les expère d'Eisabeth que sous colui de Maire l'a Avriéte est que le protestantisme n'a rien changé aux institutions : là où il a trouvé une monarchie représentative ou des républiques aristocratiques, comme en Angleterre et an Suisse, il les a adoptées; là où il a rencontrée des gouvernements militaires, comme dans le nord de l'Europe, il s'en est accommodé, et les a même rendus plus absolus.

Si les colonies anglaises ont formé la république plébéinne des Étais, elles n'oupoint dà leur famaniquation au protestantisme; ce ne not point des guerres religieuses qui les ont délivrées : elles se sont révoltées contre l'oppression de la mère patrie, protestante comme elles. Le Maryland, Etat catholique et très-peuplé, fit cause commune avec les autres Etats, et aujourd bui la plupart des États de l'Ouest sont catholiques : les progrès de cette communion dans ce pays passent toute crovapee, parce qu'elle yet rajeunie dans son élément évangélique, la liberté populaire, tandis que les autres communions y mourent dans um indifférence profende.

Enfin, auprès de cette grande république des colonies anglaises protostantes viennent de s'élever les grandes républiques des colonies espagnoles catholiques cettes celles-ci, pour arriver à l'indépendance, que bien d'autres obstacles à surmonter que les colonies anglo-américaines nourries au gouvernement représentairf, avant d'avoir rompu le faible lien qui les attachait au sein maternel.

Une seule république s'est formée en Europe à l'aide du protestantisme, la république bollandaise; mais la Hollande appartenaît à os communes industrielles des Pays-Bas qui, pendant plus de quatre siècles, lutterné pour secouer le joug de leurs princes, et à administrèrent en forme de républiques municipales, toutes zelées catabiliques quelles étaient. Phillip et et les princes de la mai-ou d'Autriche ne purent étouffer, dans la Belgique, cet esprit d'indépendance; et ce sont des prêtres catholiques qui l'out rendue un moment, aujourd'hui mêmes. À l'état-l'épolique.

Use branche du luthéranisme a seule été politique, la branche calviniste avec ses rameaux divers, en allant de l'anabaptiste au socinien, réannoins cette branche n'a dans le fait rien produit pour la liberté populaire. Èn France, le calvinisme eut pour disciples des prêtres et den nobles. Si Kox et Buchanan, en Ecosse, préclè-tent la souverainée de pueple, le jésuite Marians, La Boètie et Bodin répandirent les mêmes doctrines parmi les calboliques. On verra que Milton, ennemi de ces rois protestants qu'il ne que opendant empôcher de renonter sur le trione, était aussi partians de la

republique aristocratique et grand adversaire de l'égalité et de la démocratie.

Condous de l'étrole investigation des faits, que le protestatisme n'epoint affranchi les peuples : il a apporté aux hommes la liberté philosophique, non la liberté politique; or la première liberté n'a conquis nulle pur la sconde, si ce n'est en France, vraise patrie de la catholicité. Coment arrive-1-di que l'Allemagne, très-philosophique de sa nature, et dipiamée du protestantisme, n'ait pas fait un pas vers la liberté politique dans de dis-huitième siècle, tandis que la France, très-pue philosophique de tempérament, et sous le joug du catholicisme, a gagné dans le même siècle toutes ses libertés.

Desartes, fondateur du doute raisonné, auteur de la Méthode et des Médiations, destructeur du dogmaisme scolastique; Descartes, qui soutenait que pour atteindre la vérité il fallait se défaire de toutes les opinions reques; Descartes fut toléré à Rome, pensionné du cardinal Mazarin, et perséculé par les téologiens de la follande.

L'homme de thôrie mépries souverainement la pratique : de la hauteur de sa doctine, jugeant les choses et les peuples, méditant sur les lois générales de la société, portant la hardiesse de ses recherches jusque dans les mysières de la nature divine, il se sent et se croît indépendant, parce qu'il ava que le corps d'enchaîné. Penser tout en erien faire, c'est la la fois le caractère et la vertu du génie philosophique : ce génie désire le bonheur du geme humain ; le spectacle de la liberté le charme, mais peu lui importe de le voir par les fenêtres d'une prison. Comme Socrate, le protestantisme a été un accoucheur d'esprits; malbeureusement les intelligences evil misses au pur n'ont été inspurici cue de belles esclaves.

An surplus, la plupart de ces réflexions sur la religion réformée ne sodoivent appliquer qu'au pasée ; aujourd'hui les protestants, pas plus que les catholiques, ne sont ce qu'ils ont été ; les premiers même ont gagné en imagination, en poésie, en éloquence, en raison, en liberté, en vraite piété, ce que les seconds ont periul. Les antipathies entre les diverses communions n'estènt plus ; les enfants du Clirist, de quelque lignée qu'ils protement, se sont resserrés au piet du Calvaire, souche commune de la famille. Les désordres et l'ambition de la cour romaine ont cesé ; il n'est plus restés au Valenca que la vertu des premiers évéques, la protection des arts et la majesté des souvenirs. Tout tend à recomposer l'unité catholique; avec quelques concessions de parte d'autre, l'accord serait bient fail. Pour jeter un nouvel éclat, le christianisme n'attend qu'un génie supteur venu a son heure et dans sa place. La religion chrétimes entre dans une ère nouvelle ; comme les institutions et les meurs, elle subil la troisime transformation; elle cresse d'être politique son le vieil édifice sosime transformation; elle cresse d'être politique son le vieil édifice social; elle marche au grand principe de l'Evanglie, l'égalité défoncratique naturelle devant les hommes, comme elle l'avait déjà reconnue devant Dieu; elle devient philosophique, sans cesser d'être divine; son cercle flexible s'étend avec les lumières et les libertés, tandis que la croix marque à jamais son centre immobile.

## COMMENCEMENT DE LA LITTÉRATURE PROTESTANTE.

## KNOX. - BUCHANAN.

Quand une fois une route est ouverte, il ne manque pas d'hommes qui s'y viennent précipiter; Henri VIII suivit bientôt Luther: en établissant la plus rude des tyrannies religieuses et politiques, il montra combien la réformation était favorable à l'indépendance des opinions et à la liberté.

Bien que je vienne d'avancer que le beau subsista de préférence dans les lettres là o è les auteurs er approchèrent davantage du génie de l'Église romaine, il faut convenir toutefois que le changement de religion n'apporta pas une altération immédiate dans la littérature anglaise : pourquo? parce que la réformation ent lieu, comme je l'ai dit plus haut, avant que la langue fit sortie de la barbarie : tous les grands écrivains parurent après le règne de Horri VIII.

Mais ai les innovations dans le culte, en naison de l'époque où elles furent introduites, n'établièrent pas une ligne de démarcation très-visible dans l'échelle ascendante de la littérature, elles en tracèrent une très-profonde dans l'échelle descendante. La littérature en Europe fut coupée en deux par la réformation; chaque part forma une littérature rivale et souvent ennemie l'une de l'autre.

Ce serait le sujet d'un ouvrage utile pour le goût, curieux pour la crique, philosophique pur l'hisioire de l'esprit humain, que l'examen et la comparsion de la littérature catholique et de la littérature protestante, depuis la division des idéts par le schime: l'es lettres en Angleterre, en Eosse, en Allemagne, en Bollande, dans la France calviniste, ne sont ni les lettres dans la France restée fidèle à ses autels, ni les lettres en l'Espage et en l'Hisle. Qu'auriseit eté Millon, Addion, Hume, Robertson, catholiquest Que seraient devenus Racine, Bossuet, Massillon, Bourdaloux, protestants? Ce deux littératures opposées ont agir et réagi l'use sur l'autre. L'éloquence de la chaire, par exemple, a changé de route depuis la réformation : les pasteurs ont préché la morale, les prétères, le odgme; ce so de-

niers ne parurent pius occupés qu'à se défendre, pressés entre Luther qui les poursuivait, et Voltaire qui s'avançait au-devant d'eux. Les protestants allèrent trop loin ; les catholiques restèrent trop en arrière.

La politique et la philosophie envahirent la littérature de la réformation ; otto littérature deviant noise et nissonneuse. Knox, pettre écossis, apostat, qui ît pleurer l'infortunée Marie Stuart par son menaçant fanatisme, qui publis le premier son de la trompette contre le gouvernement des femune, qui dabilit le doque de la souveraineté du peuple en maîtire religieuse et politique: pletis est relagionem reformare; principes ob justus causse et politique: pletis est relagionem reformare; principes ob justus causse et politique: pletis les principes de Knox dans un ouvrage de controverse: -1 les vosites, dicil., ont escrit que par droict divin et humain, il est permis de ture les roys imples; que c'est chose conforme à la parole de Dieu qu'un homme privé par spécial instinct peut ture un tyran, doctrine detestable en tout poinct, qui n'entrera jamais en la pensée de l'Églies catholique. \*

Buchana développa les mêmes principes que Knox dans son traité de Jure regni apud Scotos; Knox et Buchanau vivaient au commencement de la réformation; ils étaient liés avec Calvin et Théodore de Bène; tous deux, vontemporains de Henri VIII, avaient écrit comme catholiques avant d'écrire comme protestants.— Knox fut prêre, Buchanan précepteur domestique de Montaigne: on peut voir dans les écrils en prose du premier, et dans les poésies du second, comment les doctrines nouvelles avaient motifié leur génie.

#### BENRI VIII AUTEUR.

On pourrait étudier, dans les propres ouvrages de Henri VIII, la même métamorphose du style et des idées. Il y avait loid de l'Instruction du chritien « (fratitution of a christian man), de « la Science du chritien» (Erudnion of a christian man), à l'Assertio septem sacramentorum; traité, di Home, qui ne fait pas tort à sa capacité (de Henri VIII), « which does so discredit to his capacity. » L'apotre-ord, dans son impartialité, faissit brûte ensemble un luthérien et un catholique.

Nosa avons vu comment la colère de Luther fut provoquée par l'outrage de Henri VIII. On ne sait guère aujourd'hui que l'Assertio eut une multitude d'étitions : publiée en 1521, on la trouve encore réimprimée quaranto 
ass ayrès, à Paris, en 1502. Elle est précédée d'une dédicace de l'rutericide Henri au pape Léon X. Henri pir Se Sainticté de l'excuser d'avoiri, 
tout jeune qu'il est (lui Henri), au milieu de l'occupation des armes et des 
soins divers du trône, osé défendre la religion; mais il n'a pu voir attaque 
tes choœes saintes, l'hérésie déborder de toutes parts, sans en étre indigné,

il envoie son travail au vrai juge, afin qu'il le corrige s'il y trouve des creurs.

Le doux et bénir roi s'adresse ensulte aux lecteurs; il leur déclare que sans éloquence et sans savoir, seulement excité par la fidélité et la piédé envers sa mère l'Égise, épouse du Christ, il vient combattre pour elle; il leur d'emande si jamsis une parville peste [la doctrine luthérienne] s'est répandue parmi le troupeau du Scigneur; si jamsis serpent eut un poison parell à celui que distille le livre de la Capitrité de Babylone.

De la, entrant en matière, il dit un mot des indulgences et soutient la croyance du purgatoire. Il met Luther en opposition avec lui-même et affirme qu'il faisifie le Nouveau Testament; il établit par l'autorité des canons et par la tradition historique le pouvoir universel de la papunét; il argumente en faveur des sept scarements, Quant l'Accubaristie il répord, la l'objection contre l'eur, que si l'Église catholique méle l'eau au vin dans le calice, c'est que du côté du Christ mourant il sortit du sang et de l'euq, quia aqua com sanguine de latere morientis effluzrit. Il invite enfin, dates sa péronsi-on, tous les christicus à se réunir contre Luther, comme ilse se réunirainent contre les Turce, les Extrassis et tous les infidêtes, admersus Turcas, adversus Saracenos, adversus quicquid est uspiam infidelium rousisterent.

Le docteur Martin se ficha et outragea le docteur Henri. Henri en écrivit à son cousin le duc de Saxo. Celui-ei précha Luther, et le moine consenit à adresser au roi une lettre plus modérée : elle est datée de Wittenberg, le 1<sup>ett</sup> septembre 1525. A entendre le réformateur repentant, il ne s'est pas emporté contre le souverain, mais contre des misérables vious des mettre un libelle sous le nom d'un auguste monarque. Il espère que le roi voudra bien lui faire une réponse célémente et bénigne : De Ta Majesté Royale, le très-soumis Martin Luther, signé de ma propre main. >

Dans sa réplique, Henri s'excuse de n'avoir pas répondu plus 14½ i lettre de Lubtre ne luies spa sarrivés directement; elle s'est égarée chemin : il dit ensuite au nouvel apôtre que ses erreurs sont honteuses, et ses hérésies, insensées ; que son érodition et ses naisonnements, ni appuyés, ni soutenus, prouvent une impudence obsinée: « Si usa une véritable repertance, Luther, co n'est pas à mes pieds qu'il faut te prosterner, mais aux pieds de Dieus.

Le roi qui fut le mari de six femmes; qui envoya deux reines à l'échafaud; qui chassa, les religieuses et les moines de leurs couvents; qui fonda une Église où le clergé se marie, où les veux monastiques sont abolis, crio à Luther: « Rends au cloître la chétive femme (muliercula), épouse adultère du Christ, avec laquelle lu vis sous le nom d'épour dans une trés-soffette déchauche et une double damantion. Passe le reste de les fours dans 2

14

les lames et les gémissements pour la foule de tes péchés, retourne à lon monaêtre i là lu pourras réfracter tes creuxs, et, par le salut de lon den, nobeter les périls de ton corps. Là, gémissant sur tes hérésies pestileutielles, sur tes erreurs dissolues, implore la miséricorde divine, aon avec une conañace arogante, un geste, un verbe, un esprit publicains, mais avec une pfuitence assidue. Change-toi; amende-toi : jusque-là je serai coutristé; toit seras perdu, et par toi, malheureux, une multitude périra. »

Afin qu'il ne manqualt rien à cette schen, Léon X élécerna à Henri VIII e litre de défenseur de la foi, porté par les rois protestants d'Angleterre prespe jusqu'à nos jours. On voyait au Valican une harpe qu'un chieffuin d'iriande avait judis fait passer au saint-siège, en signe de vassalité : Léon X la renvoya au défenseur de la foi, pour infécher l'Iriande à la courance britannique. L'Iriande ne devait pas se tenir offensée d'être donnée coumen une harpe lorsque l'investiture de Rome elle-même se faissit par un cannail, préfetture Homanes inscetiture fiebut per mantans. (Décret, lance, III, liv. a.) Si Henri VIII avait mis la main sur Luther, il y aurait ou un réformature de moins en Europee.

N'oublions pas que tandis que Henri VIII était déclaré défenseur de la foi par la cour de Rome, Luther était élu pape dans une des chapelles du Vatican, par les soldats luthériens du catholique Charles-Quint.

L'histoire présente des spectacles bien divers : en offre-t-elle un plus extraordinaire que celui de la querelle de Luther et de Henri VIII, quand on songe à ce que furent ces deux champions et à la révolution qu'ils ont produite? Voils les instituteurs des peuples, les anachorètes du rocher, les austres enfants des doctes déserts d'une nouvelle l'hébatiq, auxquels des hommes de raison, de lumière, de vertu, de liberté, ont soumis leur consisson et leur génie l'Oui même donn le genre human.

#### HENRI VIII; SUITE.

Henr VIII dait auteur en vers comme il l'était en prose : il josait de la Mille et de l'épinette; il mit en musique des ballades pour sa cour, des meses pour sa chapelle : il reste de lui un motet, une antienne et beaucoup d'étafaads. N'était-ce pas un troubadour d'une grande imagination que et homme, lequel se servit d'une statue de bois de la Vierge pour matière du bàcher de l'ancien confesseur de Catherine d'Aragon; que cet homme qu'anda à son tribunal le cadavre de saint Thomas de Cathorbéry, le l'ègea, le condamna à mort, malgrè la maxime de droit, non bis in idem; qu'il lière des fagots sur le dos de cinq anabaptistes hollandais, et se doma le Pjeua spectade de cinq anti-de-fe errants II le utu njour un beau sujalde sonuet romantique : du haut d'une colline solitaire du parc de Riche mont, il épia la nouvelle du supplice d'Anne Boleyn; il tressullit d'aise au signal parti de la Tour de Londres. Quelle voluplé 1 le fer avait tranché le cou délicat, ensanglanté les beaux cheveux auxquels le roi poète avait attaché ses falales caresses.

## SURREY. - THOMAS MORE.

Sous Henri VIII nous trouvous Surrey et Thomas Mors. Le contre de Surrey dédeath la poésie anglaise des formes du moyen fage; il acheva de la jeter dans le cadre italien, en composant des sonnets, à la manière de Pétrarque, pour Géraldine. On a eru que Géraldine avant été Dissebrit-lis-Gérald; d'autres la font fille de lord Gidair : toujours ces femmes belles et aimées out été, elles ne sout plus. Surrey, se trouvant à Broreno, envoya un carte de défà à tout chrétien, juif, maure, ture et cannibale, soutenant, bui Surrey, envers et contre tous, l'incomparable beauté de fiéralier : Pétrarque soupirait pour Laure et ne se battait pas. Les Afgiars promenaient alors leur chevaleric et leurs passions sur ces ruines où ils trainent aujourfui leiters modes et leur ennul.

Revenu à Londres, Surrey fut d'abord enfermé dans le château de Windsor par l'orthodoxe Henri VIII; le comte était accusé d'avoir fait gras en carême:

> Here noble Surrey fels the sacrestrage. (Popr.)

La dernière victime du premier roi protestant de la Grande-Bretagne fut le noble amant de Géraldine : le prince réformateur prouva l'attachement qu'il portait aux lettres, en livrant à la hache du bourreau Thomas More, et le poète qui commence la série des poètes anglais modernes. On montre à la Tour de Londres les épées qui abattirent des étles illustres : un moreau de fer survit au moule qui renfermait la puissance ou le génie.

Surrey, dans la traduction de quelques passages de l'Énéide, inventa le vers blanc, que Milton et Thomson adoptèrent, que lord Byron a rejeté.

Thomas More, eu latin Morus, était, comme son bon roi, poëte et prosaleur. La plupart de seu ouvrages sont écritsen latin. La tête du chancièr fut exposée pendant quatorre jours sur le pont de Londres. Henri YIII, dans sa clémence, avait commo la peine de la potence, prononcée contre l'auteur de l'Étopie, en celle de la décapitation, à quoi le magistrat lettré récondit : « Dieu préserve mes amis de la même daveur ) »

A cette époque, dans un espace d'environ vingt-cinq années, la prose fut moins heureuse que la poésie. Il est difficile de lire avec quelque profit, on quelque plaisir, Wolsey, Crammer, Habington, Drummona et Joseph Hall, le prédicateur.

#### ÉDOUARD VI ET MARIE.

bóbuard VI et la reine Marie, qui sucoóderent à Henri VIII et précéder rent Bisabeth, son tassei complès au nombre des auteurs dans la Grande-Bretagne. Le jeune roi mort à seize ans, élevé par deux savants de cette époque, John Cheke et Antony Cooke, et enseigné par Cardan, laisse un journal érit de sa main et utile à l'histoire. Tenu à l'écart et comme exilé dans as jeunesse, Edouard jouissait des loisirs que d'autres princes ont trowés dans le bannissement en terre étrangère.

Édouard était zélé réformateur, et as seux Marie fut violente catholique : elle ramena de force la nation à la communion romaine. Gardiner et tant d'autres, qui avaient brûlé les catholiques pour la réformation, brûlérent pour le catholicisme les protestants qu'eux-mêmes avaient faits : on voit ainsi, dans les révolutions, de vieux hommes fidébes à tous les pouvoirsrainner leur carcasse pour radoter leur bassesse. Les communes se prostitualent aux voloniés de Marie comme elles s'étaient levées aux ordres de on pête. On changeait de foi plus que d'abalti : quiras, puis on rejura le contraire de ce qu'on avait déjà juré; puis on retourna aux premiers serments sous Éliabeth. Combie faut-d' de nariures pour faire une fidélité!

Marie a laissé des lettres latines et françaises : Érasme a loué les premières, et elles ne valent rien du tout ; les secondes sont illisibles.

# ÉLISABETH.

## SPENSER.

C'est de l'époque de Spenser que date la poésie anglaise moderne. La piurie Outen est, comme chacun sait, un ouvrage alléporque : il à agit de foure vertus morales privées, classées comme dans l'Arioste; cos vertus sont transformées en chevaliers, et le roi Arthur est à la tête de l'escadron. La reine des fées, Glorians, est Elisabeth, et Philippe Sidney, le roi Arthur. Lord Buckhurst, dans le Miroir des magistrats, a pu fournir la première side de la Reine des fies. La formed up nôme de Spenser est calque de l'Orleude et la fersualemme. Chaque chast se compose de stances de neuf vers. Les six derniers chants manquent, sauf deux fragments.

M. - LETTER, ANGL.

L'alfègueir fut en vogue dans les lais, réputés élégants et poils, du noyen gae. Vons trover partout dame a Quanté, Riaison, Prousses; écoup en Neir, chevalier Amour et la châtelaine sa mère, empereur Orgueil, etc. Qui pouvait mettre ces chosea-là dans les esprisi des treizième, quatoraitem, quindième et seizième siècles? L'éducation classique. Elevés parmi les dieux de l'antiquité et au fond d'un monde passé, il sertait de l'enceinte des collèges des hommes soluble, sans rappert avec la fouit viante. Ne pouvant employer les divinités patennes parce qu'ils étaient chrétiens, ils inventaient des divinités morales; ils faisaient proudre à ces graves songes les meurs de la chevalerie et les mélaient aux fess populaires : ils leur orvient les tournois, les châteaux des harous et des comtes, la cour de ducs et des rois, ayant soin de les conduire à Lisieux et à Pontoise, où l'on parlait le beur francair.

Spenser a l'imagination brillante, l'invention féconde, l'abondance rhybmique : avec tout cela il est glacé et ennuyeux. Nos voisins trouvent sans doute dans la Reine des fées co charme d'un vieux skyle, qui nous plaît tout dans notre propre laugue, mais que nous ne pouvons sentir dans une langue étrangère.

Spenser commença son poème en Irlande, dans le château de Kilcoman, et dans une concession de trois mille vingl-buil acres de lerre, confisqués à la propriété du counte de Desmond. C'est là qu'assià à des foyers qui n'étairent pas les siens, et dont les héritiers erraient sans asile, il cédiera la montagne de Moie et les rives de la Mulla, sans songer que des orphelins fugitifs ne voyaient plus ces champs paternels. Virgile aurait dà se rappeler au poête :

Nos patriæ fines et dulcia linquimus arva; Nos patriam fugimus. . . . . .

On a de Spenser une espèce de Mémoire sur les mœurs et les antiquités de l'Irlande, que je préfère à la *fairie Queen*. (Vue sur la situation de l'Irlande, 1633.)

Les Anglais faissient autrefois le commerce de leurs enfants, et les verdaient, surtout en Hande. Un councile tenu à Armach, en 1417, par les coclésia-stiques irlandais, déclara « qu'afin d'éviter la colère de Jésus-Christ, ennemi de la servitode, ou affranchirait dans toute l'île les esdaves anglais, et on leur rendraît leur ancienne liberté. « Winasse, Gonzeli, tom. 1) Comment les Irlandais ont-lis été payès de cette résolution de leurs pères? On le sait : le temps de l'affanchisement du Christ est enfin veun pour eux.

#### SHAKSPEARE.

Nous arrivons à Shakspeare! parlons-en tout à notre aise, comme dit Montesquieu d'Alexandre.

le cite seulement iel pour mémoire Everymon, Joué sous Henri VIII, l'Aiguille de la mère Garton, par Stell, en 1551. Les auteurs dramatiques contemporais de Shakspeare étaient Robert Green, Heywood, Deck, Rowley, Peal, Chapman, Ben-Johnson, Beaumont, Pletcher: jacet oratio! Pourtant la comédie du Fox et celle de l'Alchimiste, de Ben-Johnson, sont enore estimées.

Speaner fial le poète célèbre sous Élisabeth. L'anteur éclipsé de Machelu et de Richard III se montrait à peire dans les rayons du Calendrier du terger et de la Reine des fees. Montmoreney, Biron, Sully, bour à tour anbassadeurs de France auprès d'Elisabeth et de Jacques I<sup>n</sup>, entradires clies des autres? prononcèren-lis jamais le nous, si barbare en français, de Rabépeure? souppombrem-lis qu'il y avait la une gloire devant laquelle uns homours, leurs pompes, leurs rangs, viendraient s'abiner? En bien 1 le comédien de tréteaux, chargé du role du spectre dans Hamlet, était le gond fauthen, Chorbe du moyen lige qui se levait sur le monde, comme l'astre de la nuit, au moment où le moyen âge achevait de descendre parmi l'astre des chornes que Dante ouvril, que ferma Shakspeare!

Dans le Précis historique de Wilheloko, contemporain du chantre du Paralis perdu, on lit: « În estrain aveugle, nomme Wilton, secrétaire du parlement pour les dépêches latines. « Molèire, l'Aistrion, jouait son Pourcougnue, de même que Shakspeare, le Bateleur, grimaçai son Palstaf, Camande du pauver Monderge, Tauteur du Tartufe avait changé on illustre nom de Poquelin pour le nom obscur de Molèire, afin de ne pas déshonters non pire le lapsissier.

> Avant qu'un peu de terre obtenu par prière Pour jamais sous la tombe edt enfermé Molière, Mille de ses beaux traits, aujourd'hui si vantés, Furent des sots espriis à nos yeux rebutés.

Ainsi ces voyageurs voilés, qui viennent de fois à autre s'asseoir à notre lable, sont traités par nous en hôtes vulgaires; nous ignorons leur nature immortelle jusqu'au jour de leur disparition. En quittant la terre, ils se

Shakespeare éerit lul-mêmo son nom Shakespeare. On trouve aussi souvent Shakespear.

transfigurent et nous disent, comme l'envoyé du ciel à Tobie : « Je suis l'un des sept qui sommes présents devant le Seigneur. »

Ces divinités, méconnues des hommes à leur passage, ne se méconnaissent point entre elles. « Qu'a besoin mon Shakspeare, dit Milton, pour ses os vénérés, de pierres entassées par le travail d'un siècle? on faut-il que ses saintes reliques soient cachées sous une pyramide à pointe étoilée 1º fils chéri de la mémoire, grand héritier de la gloire, que l'importe un si faible témoignage de ton nom? 1º di qui l'es bâti, à notre mervelleux étonement, un monument de longue vic... Tu demeures enseveil dans une telle pompe, une les rois, nour avoir un nareil tombeau, souhaiteaient mourir.

> What needs my Shakspear, for his honor'd hones, The labour of an age in piled stones! Or that his hallow'd reliques should be hid Under a stary-poling pyramid? Dars son of memory, great heir of fame, What need's thou such veak winess of thy name? Thou in our wonder and assoinshment Hast hallit highest a live-bing menoment. And so sepaledr'd in such pump dots lie, That kings, for each a noml, would wish to die.

Michel-Ange, enviant le sort et le génie de Dante, s'écrie :

• Que n'ai-je été tel que lui l... Pour son dur exil avec sa vertu, je donnerais toutes les félicités de la terre. •

Le Tasse célèbre Camoëns encore presque ignoré, et lui sert de renommée en attendant la messagère aux cent bouches.

Vasco.

... buon Luigi
Tani' oltre stende il giorioso volo,
Che i tuoi spaimati legni andar men lunge.
(Lr Tasse.)

 Vasco. . . . . Camoëns a tant déployé son vol glorieux, que tes vaisseaux spalmés ont été moins loin. »

Est-il rien de plus admirable que cette société d'illustres égaux se révé-

0

3

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C'est la traduction mot pour mot : ou peul aussi traduire (par uu de ces souvenirs classiques si familiers au génie de Milton) une pyramide dont le sommet frappe les autres, perce les autres, perce les autres.

lant les uns aux autres par des signes, se saluant et s'entretenant ensemble dans une langue d'eux seuls connue ?

Mais que pensait Milton des prédictions beureuses faites aux Stuarts à travers le terrible drame du Prince de Danemark? L'apologiste du jugement de Charles l'était à même de prouver à son Shakspeare qu'il s'était trompé; il pouvait lui dire, en se servant de ces paroles d'Hamlet: · L'Ansiderre n'a par encore usé les souhers arec lesquest elle a surie le carone la prophétie a été retranchée : les Stuarts ont disparu d'Hamlet comme du monde.

## QUE J'AI MAL JUGÉ SHAKSPEARE AUTREFOIS. - FAUX ADMIRATEURS DU POETE.

Pai mesuré autrelois Shakspeare avec la lunette classique, instrument recilent pour apercevoir les ornements de bon ou de mauvais gold, les détails partials ou imparfaits; mais microscope inapplicable à l'observation de fenenthe, le foyer de la tenille ne portant que sur un point et n'embrasnat pas la surface entière. Dante, aujourd'hui l'objet d'une de mes plus hautes admirations, s'offrit à mes yeux dans la méma perspective raccourcie. Je vooiais trouver une épopée seton les réglés dans une épopée libre qui renferme l'histoire des jidées, des connaissances, des croyances, des bommes et des événements de toute une époque; monument semblable à ce cathédrales empreintes du génie des vieux lages, où l'élégance et la variété des délaits égalent la grandeur et la majesté de l'ensemble.

L'école dassique, qui ne mélait pas la vie des auteurs à leurs ouvrages, se privait encore d'un puissant moyen d'appréciation. Le bannissement du Dante donne une elef de son génie : quand on suit le proserit dans les cloîtres d'il demandait la paiz; quand on assiste à la composition de ses poèmes sur les grands chemins, en divers lieux de son acii; quand on entend son demier soupir s'exhaler en terre étrangère, ne lit-on pas avec plus de darme les belles strophes mélancoliques des trois destinées de l'homme puès sa mort?

Qu'Hombre n'ait pas existé; que ce soit la Grèce entière qui chante au lieu d'un de ses fils, je pardonne aux érudits exte poétique hérésie; mais toutefois je ne veux rien perdre des aventures d'Homère. Oui, le poête a nécessairement joué dans son berceau avec neuf tourterelles; son gazouitement enfautir resemblait u ramage de neuf espèces d'oiseaux diversous ces disis incentestables? Comment comprendrez-vous alors la ceinture de Yénus? Nargue des anachronismes I de tiens que la vie du père des fabies a été retracée par Hérodoie, père de l'histoire. Pourquou donn strais-je allé à Scio et à Smyrne, si ce n'eût été pour y saluer l'école et de Beure de Méésighens, en dépit de Wolf, de Wood, d'Ilgrou, de Dugaz-

Monthel et de leurs semblables? Des traditions relatives au chantre de l'Odyssée, je ne repousse que celle qui fait du poise un Hollandais, Génie de la Grèce, génie d'Homère, d'Hésiode, d'Eschyle, de Sophoele, d'Earjuide, Je Sapho, de Simonide, d'Alofe, tromper-nous toujours ; je crois forme à vos mensanges ; ce que vous dités est aussi vrai qu'il est vrai que je vous ai vu assis sur le mont Hymette, au milieu des abeilles, sous le portique d'un couvent de caloyers : vous ética devenu ortériten, mais vous r'en avice pas moins gardé votre lyre d'or et vos ailes couleur du ciel où se dessionel tes ruines d'Albènes.

Toutefois, si judis on resta trop en deçà du romantíque, maintenant on a passé le but; chose ordinaire à l'esprit français, qui seautille du blanc au noir comme le cavalier au jeu d'échecs. Le pis est que notre enthousiasme actuel pour Shakspeare est moins excité par ses clariés que par ses taches ; nous applautiéssons en lui ec que nous sifferiors ailleurs.

Pensez-vous que les adeptes soient ravis des traits de passion de Roméo et Juliette? Il s'agit bien de cela l Vous n'avez done pas cutendu Mercutio comparer Roméo à un hareng saure sans ses œufs?

# Without his roe, like a drieed herring.

Pierre n'a-t-il pas dit aux musiciens; « Je ne vous apporterai pas des eroches; je ferai de vous un re, je ferai de vous un fa; notez-moi bien? »

Il will carry no crotchets: J ill re you. J ill fa you; do you note me.

Paurves gens qui ne sentez pa-ce qu'il y a de merreilleur dans ce dialogue: la nature elle-même prise sur le fait! Quelle simplicité! quel nature! quelle franchise! quel contraste comme dans la vie! quel rapprochement de tous les langages, de toutes les seènes, de tous les rangs de la société!

Et toi, Shakspeare, je te suppose revenant au monde et je m'amuse do la colère oi te mettrai.nu tes faux adorateurs. Tu Undignerais du culte rendu à des trivaliliés dont tu serais le premier à rougir, bien qu'elles ne fussent pas de toi, mais de ton siècle; tu déclarerais incapables de senir tes beautés, des hommes capables de se prassionner pour tes défauts, ca-publes surtout de les imiter de sang-froid au milieu des mœurs nouvelles.

## OPINION DE VOLTAIRE SUR SHAKSPEARE, - OPINION DES ANGLAIS,

Voltaire fit connaître Shakspeare à la France. Le jugement qu'il porta d'abord du tragique anglais fuit, comme la plupart de ses premiers jugements, plein de mesure, de goût et d'impartialité. Il écrivait à lord Bolingbroke vers 4730 :  Avec quel plaisir n'ai-je pas vu à Londres votre tragédie do Jules Césur qui, depuis cent cinquante années, fait les délices de votre nation!
 Il dis ailleurs :

« Shaksparre créa le théatre anglais. Il avait un génie plein de frere et de froordité, de naturel et de sublime, sans la moindre étincelle de bon goût et sans la moindre comaissance des règles. Jevais vous dire une cluses basardes, mais vraie : c'est que le mérite de cet auteur a perdu le théâtre unglais. Il y a des ibelles schens, des morceaux si grands est iterribles répundus dans ses farces monstrueuses qu'on appelle trugéties, que ces piètes on tuojusca été jouées avec un grand souces.

Telles furent les premières opinions de Voltaire sur Shakspeare; mais kreption eut volta faire passer es génie pour un modèle de perfection, kreption ne rougil point d'àbaisser devant lui les chefs-d'euvre de la schne groupe et française, alors l'auteur de Mérope sentit le danger. Il vit qu'en révêtant des beautés, il avait séduit des hommes qui ne saurraient pas, comme lui, séparer l'alliage de l'or. Il volut revenir sur ses pas; il attaqua 'Izlôe par lui-miene encensée; il dait trop tard, et en vain il se repentit d'avis ouvert la porte il in médiocrité, déspié le Saucage ivre, placé le mantre sur l'aute.

Irons-nous plus loin dans notre engouement que nos voisins eux-mêmes? En théorie, admirateurs sans réserve de Shakspeare, leur zèle en pratique est beaucoup plus circonspect : pourquoi ne jouent-ils pas tout cutier l'œuvre du dieu? par quelle audace ont-ils resserré, rogné, altéré, transposé des scènes d'Hamlet, de Mucbeth, d'Othello, du Marchand de Venise, de Richard III, etc.? Pourquoi ces sacriléges ont-ils été commis par les hommes les plus éclairés des trois royaumes? Dryden assure que la longue de Shakspeare est hors d'usage, et il a repétri avec Davenant les ouvrages de Shakspeare, Shaftesbury déclare que le style du vieux ménestrel est prossier et barbare, ses tournures et son esprit tout à fait passés de mode. Pope remarque qu'il a écrit pour la populace, sans songer à plaire à des esprits d'une meilleure sorte ; qu'il présente à la critique le sujet le plus agréable et le plus dégoûtant. Tate s'était approprié le Roi Lear, alors si complétement oublié qu'on ne s'apercut pas du plagiat, Rowe, dans sa Vie de Shakspeare, prononce aussi bien des blasphèmes. Sherloek a osé dire qu'il n'y a rien de médiocre dans Shakspeare; que tout ce qu'il a berit est excellent ou détestable; que jamais il ne suivit ni même ne concut un plan, mais qu'il fait souvent fort bien une seène. Lansdown a poussé l'impiété jusqu'à refaire le Marchand de Venise. Prenons bien garde à d'innocentes méprises : quand nous nous pâmons à telle scène du dénoument de Roméo et Juliette, nous croyons brûler d'un pur amour pour Shakspeare, et nos ardents hommages s'adressent à Garrick, Comme le jeune Diafoirus, nous nous trompons de caresses, de personnes et de compliment; : Madame, c'est avec justice que le cie vous a condédie nom de helte-mêre. — Ce u'est pas ma femme, Monsieur, c'est ma fille k qui vous parlez. — Où donc est-elle? — Elle va venir. — Attendrai-je, mon père, qu'elle soit veune? :

Écoutons Johnson, le grand admiraleur de Shakspeare, le restaurateur des aghier : «Shakspeare avec ses qualités à des défauts, et des défauts de pales d'obscureir et d'engourdir tout autre mérile que le sien... Les effusions de la passion, quand la force de la situation les fait sortir de son génie, sont, pour la plupart, frappantes et énergiques; mais, loraçu'à sollicite son invention, et qu'il tend ses facultés, le fruit de cet enfantement habreure et l'enture, la bassesse, l'ennoi et l'obscurité, tumeure, menneus, tediousness and obscurity. Dans la narration, il affecte une pompe disproportionnée de diction... Il a des sebres d'une excellence continue et non douteus; mais il n'a pas peu-fêre une seule pièce qui, si elle était aujourd'hui représentée comme l'ouvrage d'un contemporain, pôt être entendue jusqu'an bout.

Sommes-nous neilleurs juges d'un auteur anglais que le célèbre critique Jolusson? Et néanmoius, si nous venions dire maintenant en France des choses aussi crues, ne serions-nous pas lapidés? Le mailm aristarque n'aurait-il pas raison, quand il soupconne certains enthousiastes de caresser leurs propres diformités sur les boses de Shakspeare?

Si vous vous rappelez ce que J'ai dit des changements survenus dans la langue écrite e partée en Anglederre, et des deux époques où le nomand et l'italien envahirent l'idiome anglo-saxon, vous aurez déjà une idée des compositions de l'Eschyle britannique. On y retrouve le melange des syiéct cles styles du Midir et du Nord. Dans les syiéte emprundés de l'Italie, Shakspeare transporte le naturel de sentiment des nations scandinaves et calédoniennes; dans les sujets tirés des chroniques septentrionales, il introduit l'affectation du style des populations transabjines; passant de la ballade écossaise à la nouvelle italienne, il n'a en propre que son génie : ce présent du ciel était assex-leus upur s'en contenter.

# QUE LES DÉFAUTS DE SHAKSPEARE TIENNENT A SON SIÈCLE,

LANGUE DE SHAKSPEARE. -- LANGUE DE DANTE.

Mais, s'il n'est pas raisonuable d'offrir pour modèle, dans les Œurres de Shokspeure, ce que l'on stygmatise dans les autres monuments de la même époque, il serait injuste d'attribuer au poête seul des infirmités de goût et de diction auxquelles son temps était sujet. L'enteur de la chambre des communes compare Henri VIII à Salomo nou la justice et la prudence, à Sanson pour la force et le couraço, à Ab-salon pour la grâce et la beauté. Un autre orateur, de la même chambre, déclare à la reine Blissheth que, parmi les grands législateurs, on a compté trisé femmes 1 a reine Palestina avant le déluge, la reine Gérès après, et la reine Marie, mère du roi Stilicus; la reine Blissheth sera la quatrième. Le avia Jaques l'P parle comme le trajque lorsqu'il dit à son parlement : « Je sis l'épout, et la Grande-Bretague est mon épouse légitime; je suis l'éte, elle est le copps. L'Angleterre et l'Esosse étant deux royaumes dans une mème lle, je ne puis, moi, prince chrétien, tomber dans le crime ébizamie. »

Le beun style, vers le milieu du seixième siècle, était un canevas soubustique et subtil, brodé de sentences, de jeux de mots et de concetti italieus. Ditabelha uraria pu donner à son poête des leçons de collège; e ello patial laint, composait des épigrammes en gree, traduisait des tragédies de Spônéce de des harangues de Démosthènes. As acour galante, guindée, quintessenciée, pesante et réformatrice, il était du bou ton d'entremêter les loculions angluises d'expressions françaises, et d'articuler de manifer à lisser un doute dans les sons, pour produire une équivoque dans les mots.

En France, même afféterie: Rousard est à sa manière une espèce de Saksépeare, non par son génie, non par son réologisme grec, mais par le tour forcé de sa phrase. Les Mémoires, charmants d'ailleurs, de la savanteburgerite ou Mergot de Valois, jargonnet une métaphysique sentimentair, qui couvre asser mai des sensations très-physiques. Un demi-sis-étie plus 161, la seur de François I<sup>n</sup> avait donné des coutes, lesquels out du moins le maturel de ceux de Boccace. La Guisinée, de Pierre-Matthieu, tragétic classique, avec des cheurs, sur un sujet national, reproduit la phraséologie de Saksepare; d'Eperno s'écrie; l'

> Vener, mes compagnons, monstres abominables, lette sur Biols l'horreur de vos traits efforyables. Prener pour mains des crocs, pour yeux des dants de feux, Pour voix un gros canon, des serpents pour chereux : Changet Biols en enfer, apportez-y vos gênes, Yos noues, vos gibets, vos feux, vos fouets, vos peines.

Coligny, dans la tragédie qui porte son nom :

O manes noircissants ès enfers impiteux!
O mes chers compaguons, béi que je sais honteux
Qu'un enfant ait bridé mon effroyable andace!
Que me reste, chétif, pour hontoyer ma race,
Sinon que me cacher, et du vilain licol
De mes bourrelles mains hault estréendre mon col?

Il est bon de faire ici une observation sur deux bommes que les imagi-N. — петалл, дос. 42 nations à la fois vagues et systématiques de nos jours confondent souvent et fort mal à propos, mélant les temps, les positions, les supériorités et les souvenirs.

Il n'en fut pas de Shakspeare comme il en fut de Dante : le tragique anglais rencontra une langue non aclevée, il est vrai, mais aux trois quarts date, déjà employée par de grands esprits et des poêtes célèbres, Bacon et Thomas More, Surrey et Spenser. Cette langue était devenue une espéce de barbare manièrée, grotesquement aitée, surbargée de modes étragères. Se figures-t-on e que souffrait Shokspeare, lorsque, au milieu d'une vice conception, il était tobligé d'introduire dans sa phrase inspirée quelques mots d'outre-mer: Bont je protente l'ou tel autre? Se représente-on e colosse obligé d'enfonce ses pickés formes dans de petits salots chinois, trêbachant avec des entraves qu'il rompait en rugissant, comme un lion brise ses chaines?

Dante, venu deux siècles et demi avant Shakspeare, ne trouva rien en arrivant au monde. La société latine expirée avait laissé une langue belle, mais d'une beauté morte ; langue inutile à l'usage commun, parce qu'elle n'exprimait plus le caractère, les idées, les mœurs et les besoins de la vie nouvelle. La nécessité de s'entendre avait fait naître un idiome vulgaire employé des deux côtés des Alpes du midi, et aux deux versants des Pyrénées orientales. Dante adopta ce bâtard de Rome, que les savants et les hommes du pouvoir dédaignaient de reconnaître; il le trouva vagabond dans les rues de Florence, nourri au hasard par un peuple républicain, dans toute la rudesse plébéienne et démocratique. Il communiqua au fils de son choix sa virilité, sa simplicité, son indépendance, sa noblesse, sa tristesse, sa sublimité sainte, sa grâce sauvage. Dante tira du néant la parole de son esprit; il donna l'être au verbe de son génie; il fabriqua luimême la lyre dont il devait obtenir des sons si beaux, comme ces astronomes qui inventèrent les instruments avec lesquels ils mesurèrent les cieux. L'italien et la Divina Commedia jaillirent à la fois de son cerveau du même coup l'illustre exilé dota la race humaine d'une langue admirable et d'un poème immortel.

# ÉTAT MATÉRIEL DU THÉATRE EN ANGLETERRE AU SEIZIÈME SIÈCLE.

Du temps de Shakspeare de jeunes garçons remplisacient encore les riles de femmes, les acteurs ne se distinguaient des spectateurs que par les plumes dont lis ornaient leurs chapeaux et les nœuds de rubaus qu'ils portient sur leurs souliers : point de musique dans les entractes. Les pièces es jouaient souvent dans la cour des auberzes : les fentières de la jusission donnant sur cette cour servaient de loges. Lorsqu'on représentait une tragédie à Londres, la salle était tendue de noir, comme la nef d'une église pour un enterrement.

Quant aux moyens d'illusion, Shakspeare les rappelle, en s'en moquant, dans le Sunge d'une mit d'ét : un homme, enduit de plâtre, figurât le muralle interpoée entre Pyrame et Thisbé, et l'écartement des
digés de ch bomme, la envasse formée dans ette muralle. Un comparse
aver une lanterne, un buisson et un chien, signifiairent le clair de la lune.
La schen, sans changer, était supposée tambit un jardin rempti de fleurs,
la schen, sans changer, était supposée tambit un jardin rempti de fleurs,
lutiful un rocher contre lequel se brisait un vaisseau, tambit un chanp de
lotalile où quatre matamores désignaient deux armées. Pour attirail dramaique, dans l'irventaire d'une troupe de comédies, ou trouve un dragun, une roue pour le siége de Londres, un grand cheval avec ses jambes,
de membres de Maures, quatre tétée de Tures, une bouche de fer, chargée
apparemment de prononcer les accents les plus doux et les plus sublimes
dopéet. On avoit aussi de fusures peura à l'ausage des personnages qu'on
corchait vifs sur la schen, comme le juge prévarienteur dans Cambyse :
mayeril speciale feriait aiquierd viai courit tout l'artic

Au reste, la vérité du théâtre et l'exactifude du costume sont beaucoupnoins nécessaires à l'art qu'on ne le suppose. Le gérie de Racine n'emprinte rien de la coupe de l'habit; dans les chefs-d'euvre de Raphati, les fonds sont négligés et les costumes inexaels. Les fureurs d'Oreste ou la prophétie de Joad, lues dans un salon par Talma, en frac, faisaient autant d'offet que déclamées sur la scène par Talma, en manteau gree ou en robe juive, l'hijéginie était accourtée comme madame de Sévigné, lorsque Boileau adressait es beaux vers à son ami :

> Jamais Iphigénie, en Aulide immolée, Na coûté tant de pleurs à la Grèce assemblée, Que, dans l'heureux spectacle à nos yeux étalé, En a fait sous son nom verser la Champun'lé.

Cette exactitude dans la représentation de l'objet inanimé, est l'esprit de la litérature et des arts de notre temps : elle annonce la décadence de la haute poésie et du vrai drame; on se contente de petites beautés, quand on est impuissant aux grandes; on imite, à tromper l'enil, des fauteuils et devours, quand on ne peut plus peindre la physionomie de l'homme assi sur ce velours et dans ces fauteuils. Cependant, une fois descendu à cette vérité de la forme matérielle, on se trouve forcé de la reproduire, car le public, matérialisé lui-même, l'exige.

A l'époque de Shak-peare les gentlemen se tenaient sur le théâtre, ayant pour siéges les planches mêmes, ou un tabouret dont ils payajent le prix. Le parterre, debout et pressé, roulait dans un trou noie et poutreux : c'étaient deux camps hostiles en présence. Le parterre accueillait les gout-lemen avec des huéess, leur jetait de la boue et leur canchait au nex en criant : « A bau les sotst : Les genthemen ripostaient par les épithètes de staindars et d'animants. Les staindards manageaient des penmes et buvaient de la bière; les gentlemen jouaient aux cartes, et funnaient le tabac nou-ellement introduit. Le le dai réstait de déchier les cartes comne si l'on avait fait quedque grande perte, d'en jeter avec colère les débris sur l'avaience, de rire, de parler haut, de tourrer le dos aux acteurs. Ainsi furnt accueillies et respectées, à leur apparition, les tragédies du grand maître : John Bull haugit des tropgons de pomme à la divinité dont il enceme aujourd'hui les images. L'insulte de la fortune fit de Shakspear et de Micro de la contre les sons de les des des des des des des derirer des misérables, le droit d'outrager à la fois des chefs-d'œuvre et deux grand hommes.

Shakspeare a retrouvé l'art dramatique; Molière l'a porté à sa perfection; semblables à deux philosophes anciens, ils s'étaient partagé l'empire des ris et des larmes, et tous les deux se consolaient peut-être des injustices du sert, l'un en peignant les travers, l'autre les douleurs des hommes,

## CARACTÈRE DU GÉNIE DE SHAKSPEARE.

Shakspeare est donc admirable eneore en raison des obstades qu'il lui fallut surmonter. Jamais esprit plus vrai n'eut à se servir d'une langue plus fausse; heureussement îl ne savait presque rien, et îl échappa par son iguerance à l'une des contagions de son siècle : des charts populaires, des cu-traits de l'histoire d'angleterre, puisés dans le Miroir des mogistres de lord Buckhurst, des lectures des Nouvelles françaises de Belleforest, des versions des poètes et des conteurs de l'Italie, composaient toute son érudition.

Ben Johnson, son rival, son admirateur et son détracteur, était au contraire très-instruit. Les cinquante-deux commentateurs de Shakspeare ont recherché curieusement les traductions des auteurs anciers qui pouvaient exister de son temps. Je ne remarque, comme pièces dramatiques, dans lo catalogue, qui une Joeaste, tirée des Phéniciennes d'Eurippie, P.Andria et I-Euruppu de Térence, les Minechmes de Plaute, et les tragédies de Sénèque. Il est douteux que Shak-spear ait eu connaissance de ces traductions, car il n'a pas emprunté le fond de ses pièces dès originaux translatt en angiois, mais de quielques imitations anglaises de ces mêmes originaux cest ce qu'on voit par Rombor et Justiete, dout il n'a pis l'hisjerie ni dans esse ce qu'on voit par Rombor et Justiete, dout il n'a pis l'hisjerie ni dans Girolomo de la Corte ni dans la nouvelle de Bondello; mais dans un petit poème anglais, intituté la tragique Histoire de Roméo et Juliette. Il en est ainsi du sujet d'Hamlet, qu'il n'a pu tirer immédiatement de Saxo Grammaticus.

La réforme sous Henri VIII, en faisant tomber les Miracles et les Mysrien, hital a remaisance du théâtre en dehors du cercle des croyances religieuses; et si l'antiquité grecque n'eût rencontré Shakspeare pour l'empécher de passer, le classique se fût emparé des lettres anglaises un siècle vants on triomphe en France.

An ipagement de Samuel Johnson, et c'est en général l'opinion des Angique; Shakspeare était plutôt doué du génie comique que du génie tragique; la critique remarque que, dans les scènes les plus pathétiques, le rire prend au pôte, tandis que, dans les scènes coniques, une pensée se rivous nelui vient jamais. Si nous autres Français nous avons de la peine à sentir le vis comica de Falstaff, tandis que nous comprenons la douleur de Destémone, c'est que les peuples ont différentes manières de rire, et qu'ils rêc not qu'une de pleuer.

Les poètes tragiques trouvent queltquefois le comique, les poètes comiques vélivent rarement au tragique il  $\gamma$  a donc quelque chose de pius vaste dans le girie de Melpomène que dans l'esprit de Thalie. Quiconque représent le tôté souffant de l'homme peut aussi représente le côté gai, parce que citu qui saisit le plur peut saisir le moins. Au contraire, le peintre qui s'al-tache aux choses plaismeutes, laisse échaper les rapports selvères, parce que la faculté de distinguer les petits objets suppose presque toujours l'impossibilité d'embrasser les grands. Un seul poête comique marche l'égal de Spholec et de Cornelle, Moilère : mais, chose remarquable, le comique du Tartufe et du Misanthrope, par son extrême profondeur, et, si j'ose le dire, par s'artiexte, se rapproche de la gravité l'entgique.

Il y a deux manières de laire rire : l'une est de présenter d'abord les déluts, et de mettre ensuite en relief les qualités; ce comique mène quelquefois à l'attendrissement : l'autre manière consiste à donner d'abord des louanges, et à couvrir ensuite la personne louée de tant de ridicules, qu'on finit par perdre l'estime qu'on avait conçue pour de nobles talents ou de lautes vertus. Ce comique est le niùli mirari, qui fictri tout.

Le caractère dominant du fondateur du théâtre anglais se forme de la anionalité, de l'éoquence, des observations, des pensées, des maximes itréss de la comnissance du ceur humain et applicables aux diverses conditions de l'homme; il se forme surtout de l'abondance de la vie. On comparait un jour le génie de Bacine à l'Apollon du Belvédère, et le génie de Sakspare à la statue équestre de Philippe IV, à Notre-Dame de Paris; - Són, répondi Didoret; mais que penserier-aves à cette statue de bois,

enfonçant son casque, secouant ses gantelets, agitant son épée, se mettait à chevaucher dans la cathédrale? \* Le poète d'Albion, doud de la puissair créatrice, anime jusqu'aux objets inanimés; décorations, planches de la scène, rameau d'arbre, brin de bruyère, ossements, tout parle : rien n'est mort sous son toucher, nas même la Mort.

Shakspoare fait un grand usage des contrastes; il aime à mêler les diveissements et les acchamitions de la joie à des pompes fumbères et à des cris de douleur. Que des musiciens appetés aux noces de Juliette arrivent précisément pour accompagner son cercueil; qu'indifférents au deuil de la mission, ils se livrent à d'indécentes plaisanteries et s'entretiennent des choses les plus étrargétres à la catestrophe; quin ex contait là toute la vie, qui ne seut toute l'amertume de ce tableau, et qui n'à été étémoin de pariet seches? Ces effets ne furent point inconnus des Grees; on retrouve dans Euripide des traces de ces naivets que Shakspeare mêle au plus haut ton tragique. Phôtre vient d'expirer; le cheur ne sait s'il doit entrer dans l'appartement de la princesse.

# PREMIER DENI-CHOEUR.

Compagnons, que ferons-nous? Devons-nous entrer dans le palais pour aider à dégager la reine de ses liens étroits?

# SECOND DEMI-CHOEUR.

Ce soin appartient à ses esclaves. Pourquoi ne sont-ils pas présents? Quand on se mèle de beaucoup d'affaires, il n'y a plus de sûreté dans la vie.

Dans Alecste, la Mort et Apollon échangent des plaisanteries. La Mot evut asisir Alecste tandis qu'elle est jeune, parce qu'elle ne se soucie pas d'une proie ridée. Ces contrastes fouchent de près au terrible, mals aussi une seule nuance ou trop forte ou trop faible dans l'expression tes rend bas ou ridicules.

# QUE LA MANIÈRE DE COMPOSER DE SHAKSPEARE A CORROMP!' LE GOUT. -- ÉCRIRE EST UN ART.

Shakspeare joue ensemble, et au même moment, la tragdôie dans leplais, la condiel à la porte; il ne peint pas une classe particulière d'idividus; il mêle, comme dans le monde réel, le roi et l'esclave, le patricient et le plétiène, le guerrier et le laboureur, l'homme illustre et l'homme ignorii ne distingue pas les gerres : il ne sépare pas le noble de l'ignoble, le sérieux, du bouffon, le triste du gal, le rire des larmes, la joie de la douber, le bien du mal. Il met en mouvement la sociéte entire, ainsi qu'il d'éroide en entire la vie d'un homme. Le poète semble persuadé que notre existence m'est pas renfermée dans un seul jour, qu'il y a unité du breceau à la lombe; quand il tient une jeune tête, s'il ne l'abat pas, il ne vous la rendra que planchie; le temps lui a remis ses pouvoirs.

Mais cette universalité de Shakspeare a, par l'autorité de l'exemple et l'abus de l'imitation, servi à corrompe l'art; elle à fondé l'errour sur la-quelle écet malheureusement établie la nouvelle école d'annatique. Si pour atteindre la hauteur de l'art tragique il suffit d'entasser des seches disparats sans suite et suns liaison, de brasser ensemble le burfesque et le pathétique, de placer le porteur d'eau auprès du monarque, la marelandre d'exbes auprès de la reine, qui ne peut raisonnablement se flatter d'être friul des plus grands mattres? Quiconque se voudra donner la peine de retnoer les accidents d'une de sos journées, ses conversations avec des hommes de rangs divers, les objets variés qui ont passé sous ses yeux, le bat te convoi, le festin du riche et la détresse du pauvre ; quieonque aux écrit d'heure en heure son journal, aura fait un drame à la manière du poète anglais.

Persudons-nous qu'écrire est un art; que cet art a des genres ; que chaque genre a des règles. Le genne et les règles ne son piont arbitriques, ils sont nés de la nature même : l'art a seulement séparé ee que la nature a confond; il a chôisi les plus beaux traits saus s'écarier de la ressemblemend un même. La perfection ne dérituit point la vérifé : Racine, dans touto l'excellence de son art, est plus naturel que Shakspeare, comme l'Apollum, dans toute sa dieutid. A suble se formes Anuménes qu'un colosse écrytien.

La liberté qu'on se donne de tout dire et de tout représenter, le fracas de la scène, la multitude des personnages, imposent, mais ont au fond peu de valeur; ce sont liberté et ieux d'enfants. Rien de plus faeile que de captiver l'attention et d'amuser par un conte ; pas de petite fille qui, sur ce point, n'en remontre aux plus habiles. Croyez-vous qu'il n'eût pas été aisé à Racine de réduire en actions les choses que son goût lui a fait rejeter en récit ? Dans Phèdre, la femme de Thésée cût attenté, sous les veux du parterre, à la pudeur d'Hippolyte : au lieu du beau récit de Théramène, on aurait eu les chevaux de Franconi et un terrible moustre de carton ; dans Britannicus, Néron, au moyen de quelque stratagème de coulisse, eût violé Junie sous les yeux des spectateurs ; dans Bajazet, on eût vu le combat de ce frère du sultan contre les eunuques; ainsi du reste. Racine n'a retranché de ses ehefs-d'œuvre que ce que des esprits ordinaires y auraient pu mettre. Le plus méchant drame peut faire pleurer mille fois davantage que la plus sublime tragédie. Les vraies larmes sont celles que fait couler une belle poésie, les larmes qui tombent au son de la lyre d'Orphée ; il faut qu'il s'y mêle autant d'admiration que de douleur ; les anciens donnaient aux Furies mêmes un beau visage, parce qu'il y a une beauté morale dans le remords.

Cet amour du laid qui nous a saisis, cette horreur de l'idéal, cette passion pour les bancroches, les culs-de-jatte, les borgues, les moricauds, les édentés; cette tendresse pour les verrues, les rides, les escarres, les formes triviales, sales, communes, sont une dépravation de l'espri; els ne nous est pas donnée par cette nature dont on parle lant. Lors même que nous aimons une certaine laideur, c'est que nous y trouvons une certaine beauté. Nous préférens naturellement une belle femme à une feume faide, une rose à un chardon, la baie de Naples à la plaine de Montrouge, le Parthénon à un toit à pre: il en est de même au figuré et au moral. Arriètre donc cette école aminatisée et unistratistée qui nous mérenrait, dans feife de l'objet, à préférer notre visage, moulé avec tous ses débats par un machine, à notre ressenblance produite par le pinceau de Rapabale.

Toutefois je ne prétends pas ôter au temps et aux révolutions les changements forcés qu'ils apportent dans les opinions littéraires, comme dans les opinions politiques; mais ces changements ne justifient pas la corruption du goût; ils en montrent seulement une des causes. Il est tout simple que les meurs, en changeant, fassent varier la forme de nos peines et de nos plaisirs.

Le siècne intérieur régna dans la monarchie absolue sous le pouvoir de Louis XIV et sous la somolence de Louis XIV et manquant d'émotion au dedans, les poêtes en cherchaient au dehors; ils empruntaient des catastrophes à Rome et à la Grèce, pour faire pleurer une société sacer maltoreuse pour n'avoir que des sujets de rire. A cette société à peu accoutumée aux évicements tragiques, il ne fallait pas même présenter des scènes fidtries trop sanglantes; elle aurait reculé devant des horreurs, eussens-fieiteu trois mille ans de date, eusseut-elles été consacrées par le génie de Sophocle.

Mais aujourd'hui que le peuple, n'étant plus à l'écart, a pris sa place dans notre gouvernement, comme le cheur dans la tragédie grecque; que des spectacles terribles et réels nous ont occupés depuis quarante amées, le mouvement communiqué à la société tend à se communiquer au théâtre. La tragédie classique, avec ses unités et ses décorations immobiles, part la s'explique, avec les unités et ses décorations immobiles, part doit paraître froité : de la froideur à l'ennui il n'y a qu'un pas. Par la s'explique, sans l'excuser, l'outré de la sehe moderne, le fac-similé de tous les crimes, l'apparition des gibets et des bourreaux, la présence des assassinats, des viols, des incestes, la fantasmagorie des cimetières, des souterrains et des vieux chiateux.

Il n'existe ni un acteur pour jouer la tragédie classique, ni un public pour la goûter, l'eutendre et la juger. L'ordre, le vrai, le beau, ne sont ni connus, ni sentis, ni appréciés. Notre esprit est si gâté par le laisser-aller et l'outrecuidance du siècle, que si l'ou pouvait faire renaître la société charmane des Lafayette et des Sévigné, ou la société des Geoffrin et des philosophes, elles nous paraltraient insipides. Avant et après la civilisation, resqu'on n'a pas ou qu'on n'a plus le goût des jouissances intellectuelles, on cherche la représentation des objets sensibles : les peuples commencent et finisent par des gladiateurs et des marionnettes, les enfants et les vicillards sont pueffis et cruels.

### CITATIONS DE SHAKSPEARE.

S'îl me fallait choisir parmi les plus beaux ouvrages de Shakspeare, je serais bien embarrassé entre Macbeth, Richard III, Roméo et Julieite. Olhélio, Julies Cétar, Hamlet; non que j'estime beaucoup dans la dernière pièce le monologue tant vanté, et pour cause, de l'école voltairienne ; je me demande toujours comment le prince très-philosophe du Danemark pouvait avoir les doutes qu'il manifeste sur l'autre vie : après avoir causé avec la « paurre ombre » pour ghout du roi son père, ne devait-il pas savoir la quoi s'en tenir!

Une des plus fortes sechnes qui soient au thétire est celle des trois reines dans Richard III, Marguerine, Bisachbe et la Duchese. Ecoutes Marguerite reinrant ses adversités pour s'endureir aux misères de sa rivale, et finissar poes mois : « Tu usurpes ma place, et tu ne prendrais pas la part qui te revient de mes maux? Adieu, femme d'Toral reine des trisies revers! Farecet, Varch's wife! and queen of sad mischance! » C'est là du tragique, et du tragique au plus haut degré.

Je ne sais si jamais homme a jeté des regards plus profonds sur la nature humaine que Snakspeare.

TROISIÈME SCÈNE DU QUATRIÈME ACTE DE MACBETH:

MACDUFF.

Qui s'avance ici?

MALCOLM.

C'est un Écossais, et cependant je ne le connais pas.

Cousin, soyez le bienvenu!

MALCOLM.

Je le reconnais à présent. Grand Dieu, renverse les obstacles qui nous rendent étrangers les uns aux autres!

Puisse votre souhait s'accomplir!

MACDUFF.

L'Écosse est-elle toujours aussi malheureuse?

M. -- LITTER, ARGE,

13

BOSSE.

Histay deplorable patriel elle est presque elfrayée de connaître se propress maux. Ne l'appelous plus notre mère, mais notre tombe. On n'y voit plus sourire personne, hors l'enfant qui ignore ses malheurs. Les soupirs, les génissements, les cris frappent les airs et ne sont point remarqués. Le plus violent hagris semble un mal ordinaire; quand la cloche de la mort sonne on demande à peine pour qui.

O récit trop véritable!

Ouel est le dernier malheur?

ROSSE, à Macduff.

..... Votre château est surpris, votre femme et vos enfants sont inhumainement massacrés.....

Mes enfants aussi?

Fernme, enfants, serviteurs, tout ce qu'on a trouvé,

WACDUEP.

Je vous l'ai dit.

Et ma femme aussi?

MALCOLM.

Prenez courage; la vengeance offre un remède à vos maux. Courons,
punissons le tyran.

WACDUFF,

Il n'a point d'enfants! Ce dialogue rappelle celui de Flavian et de Curiace dans Corneille. Flavian vient annoncer à l'amant de Camille qu'il a été choisi pour combattre les Horaces.

Albe de trois guerriers a-t-elle fait le choix?

Je viens pour vous l'apprendre.

CURIACE.

Eh bien! qui sont les trois?

FLAVIAN.

Vos deux frères et vous.

Qui?

Vons et vos doux frères.

Les interrogations de Macduff et de Curiace sont des beautés du même

ordre: Mes enfunts aussi? — Femunes, enfants. — Et ma femune aussi? — Jevos l'ui dit. — En bers! qui sort les troos? — Vos denv frères et vos. — Qui? — Vos de vos denv frères. Mais le mot de Shakspeare; Ha'a noint d'enfunts! reste sans darallèle.

Le même homme qui a tracé eo tableau a soupiré la scène charmante des adieux de Roméo et Juliette. Roméo, condamné à l'exil, est surpris par le jour paissant chez Juliette, à laquelle il est marié socrètement;

Wilt thou be gone? It is not yet near day:

It was the nightingale, and not the lark

That pierced the fearful hollow of thine ear, etc.

# JULIETTE.

Yeux-tu déjà partir? le jour ne paraît point encore : c'était le rossignol, et non l'alouette, dont la voix a frappé ton oreille alarmée : il chante toute la nuit sur cet oranger lointain. Crois-moi, mon jeune époux, c'était le rossignol.

#### BOMÉO.

Cétait l'aloustle, qui annonce l'aurore, ce n'était pas le rossignel. Reparde, ô mon amourl regarde les traits de lumière qui pénètrent les nuages dans l'orient. Les flambeaux de la nuit s'éteignent, et le jour se lève sur le sonnet vaporeux des montagnes. Il fant ou partir et vivre, ou rester et mourir.

## JULIETTE.

La lumière que tu vois là-bas n'est pas celle du jour : c'est quelque météore qui te servira de flambeau et t'éclairera sur la route de Mantoue. Reste encore ; il n'est pas encore nécessaire que tu me quittes.

#### OMÉO.

Th bient que je sois acretiet que je sois conduit à la mort I si ta le désires, je suis statistal. Le dirai : « Cette blancheur lointaine n'est pas celle du matin; co n'est que le pâle reflet de la lune; co n'est pas l'alouctic dont les duais retentissent si haut au-dessus de nos tétes, dans la voite du ciel le Ahl je crains moiss de rester que de partir. Viens, 6 mort I Masi qui r Ahl je crains moiss de rester que de partir. Viens, 6 mort I Masi que pardo-tu, ma bien-simée! Parlons, parlons encore ensemble; il n'est pas teoro; jour!

### JULIETTE.

Il est jour I il est jour I Fuis, pars, éloigne-toi! C'est l'alouette qui chante; je reconnais sa voix aiguë. Ah l dérobe-toi à la mort : la lumière croît de plus en plus,

Ce contraste des charmes du matin et des derniers plaisirs des deux jeunes époux avec la catastrophe qui va suivre est bien touchant : le sentiment dramatique en est plus naif encore que celui des pièces grecques, et moins pastoral que celui des tragi-comédies italiennes. Je ne comais qu'une scône indienne de quelque ressemblance lointaine avec la scène de flumbto et Juliète; cnocre n'este-ce que par la riabebur des images, la simplicité des regrets et des adieux, nollement par l'intérêt de la situation. Sacontula, prête à quitter le séjour paternel, se sent arrêtée par son voile.

Qui saisit ainsi les plis de mon voile?

UN VIEILLARD,

C'est le chevreau que tu as tant de fois nourri des grains du synmaka.

Il ne veut pas quitter les pas de se bienfaitrice.

SACONTALA.

Pourquoi pleuro-stu, tendre chevrau? Je suis forcée d'abardonne notre commune demeure. Lorsque tu perdis ta mère, peu de temps après ta naissance, je te pris sous ma garde. Retourne à ta erèche, pauvre joune chevreau; il faut à présent nous séparer.

La scène des adieux de Roméo et Juliette n'est point indiquée dans Bandello, elle appartient à Shakspeare. Bandello raconte en peu de mots la séparation des deux amants.

A la fine cominciando l'aurora a voler uscire si basciarono, estrettamente abbraciarono gli amanti, e pieni di lagrime e sospiri si dissero adio.

 Enfin, l'aurore commençant à paraltre, les deux amants se baisèrent, s'embrassèrent étroitement, et, pleins de larmes et de soupirs, ils se dirent adieu.

## SUITE DES CITATIONS.

#### FEMMES.

Rapprochet lady Macheth et Marguerito de Desdémone, d'Ophélia, de Miranda, de Cordélia, de Jessica, de Perdita, d'Imogène, et vous serte émerveillés de la souplesse du talent du poète. Ces jeunes femmers ont une idéalité ravissante: le vieux roi Lear, aveugle, dit à sa fidèle Cordélia à Quand tu me demanderas ma bénédiction, je me mettrai à genoar et je te demanderal pardour; nous vivrons ainsi en priant et en chantant.

Ophélia, bizarrement parée de brins de paille et de fleurs, prenant son frère pour Hamlet qu'elle aime et qui a tué son père, lui adresse ces paroles: « Voilà du romarin; c'est pour la mémoire; je vous en prie, cher



amour, souvenez-vous de moi..... Je vous donnerais bien des violettes, mais elles se sont toutes fanées quand mon père est mort. » ?

Dans Hamlet, dans cette tragédie des aliénés, dans ce Bedlam royal où tout le monde est insensé et criminel, où la démence simulée se joint à la démence vraie, où le fou contrcfait le fou, où les morts eux-mêmes fournissent à la scène la tête d'un fou ; dans cet odéon des ombres, où l'on ne voit que des spectres, où l'on n'entend que des réveries, que le qui-vive des sentinelles, que le criaillement des oiseaux de nuit et le bruit de la mer, Gertrude raconte qu'Ophélia s'est novée : « Au bord du ruisscau croît un saule qui réfléchit son feuillage gris dans le cristal de l'onde. Elle fit avec ce feuillage de capricieuses guirlandes entrelacées de coquelicots, d'orties, de marguerites et de ces longues fleurs pourpres que nos simples bergers appellent d'un nom grossier, mais que nos froides vierges nomment des doigts de mort. Là, grimpant pour attacher aux rameaux pendants sa couronne d'herbes sauvages, une jalouse éclisse se rompt; Ophélia et son trophée rustique tombent dans le ruisseau en pleurs; ses robes s'étalent larges, et la soutiennent un moment, semblable à une mermaid 1. Pendant ce temps, elle chantait des morceaux de vieilles ballades, comme une personne incapable de sentir son propre péril, ou comme une créature née et revêtue de l'élément qu'elle habite. Mais cela ne pouvait durer; ses vêtements, appesantis par l'eau qu'ils avaient bue, entraînèrent la pauvre infortunée de ses lais mélodieux à une fangeuse mort : From melodious lay to muddy death. .

On apporte le corps d'Ophélia dans le cimcière. La coupable reine sécrie : Des parfums au parfum I adieu ! \* sucets to sucet ! Fareucel!! elle répand des fleurs sur le corps de la jeune fille. \* Pavais espéré que tu serais la femme de mon Hamlet; je pensais, aimable fille, que je sèmerais de fleurs toui l'auptial et non to creueil. \*

C'est un enchantement que tout cela.

Othello, au milieu de son délire, dit à Desdémone : « O toi, fleur des bois, qui est si belle et exhale un parfum si doux ! ton approche enivre les sensl... je voudrais que tu ne fusses jamais née... »

Le Maure, prêt à tuer sa femme endormie, s'approche du lit: • Je veux respirer encore la rose sur sa tige.... encore un baiser; encore un! Sois lelle que tue si quand tu seras morte, et je veux te tuer et je l'aimerai après. I will kill thee, and love the after. •

Dans le Conte d'Hieer, on retrouve la même grâce appliquée au bonheur. Perdita s'a iressant à Florizel : Et vous le plus beau de mes amis, je voudrais bien avoir quelques

Vierge de la mer, fée de mer, sirène.

fleurs de printemps qui pussent aller avec votre jeunesse.... je suis dépourrue de toutes les fleurs dont je voudrais entrelacer les festons pour vous en couvrir tout entier, vous, mon doux ami,

Florizel répond :

« Quand vous parlez, je voudrais vous entendre parler toujours; 14 vous charlez, je voudrais vous entendre chanter toujours; jo voudrais vous voir douner l'aumône, prier, régler votre maison, tout faire en chantaut. Lorsque vous dansez, je voudrais que vous fussiez une vague de la mer toujours mobile;

Dans Cymbeline, Imogène est aceusée d'infidélité par Posthumus:

« Infidèle à sa coucho l Qu'est-ce qu'être infidèle? Est-ce d'y veiller et d'y
penser à lui; d'y pleurer au son de chaque heure? »

A la caverne, Arviragus croit Imogène morte et la rapporte dans ses bras; alors Guiderius : «O le plus charmant, le plus beau des lis, mon frère ne le soutient pas la moitié si bien que tu te soutenais toi-même!

 O Mélancolie, dit Belarius, qui jamais a pu sonder ton sein, trouver la terre qui indique la côte accessible à ta barque languissante?

Imogène se jette au cou de Posthumus détrompé : « Reste, lui dit-il, ô mon âme, suspendue là comme un fruit, jusqu'à ce que l'arbre meure. »

## . . . . . . Ilang there like fruit, my soul Till the tree die!

Eh quoi! s'écrie Cymbeline, Imogène, ma fille, n'as-tu rien à demander à ton père? — Votre bénédiction, seigneur, s repond Imogène en tombant à ses pieds. Your blessing, sir.

Je ne considère iei que le style et je n'entre point dans la composition du rame; je montre point ce qu'il y a de poignant dans l'égarement d'Ophélin, de résolution, d'amour dans l'adolescente Juliette; ce qu'il y a de nature, de passion et de frayeur dans Descimone, quand Othélio la réveillo pour la teur; ce qu'il y a de pieux, de tendre et de généraux a Imogène, bieu qu'en tout cela le romanesque prenne la place du tragique, et que le tableau tieune plus des sons que de l'almo.

#### MODÈLES CLASSIQUES,

Mais enfin, pleine et entière justice étant rendue à des auwités de plrceau et d'harmonie, je dois dire que les ouvrages de l'ère romantique gagnent beaucoup à être cités par extraits : quelques pages (étondes sont précédées de beaucoup de feuillets arides. Lire Sig-kepeare jusqu'au bout sans passer une ligne, e'est remplir un pieux mais pénille devoir envers la golice et la mort : des chants entières de Daute sout une chronique rimée dont la diction ne rachète pas toujours l'ennui. Le mérite des monuments des siècles classiques est d'une nature contraire : il consiste dans la perfection de l'ensemble et la juste proportion des parties.

Force set encore de recomalitre une autre vérilé: Shakspeare n'a qu'un pepur ses jouens étemes, toutes si jeunes qu'elles sont presque des enfants sours jumelles, elles se ressemblent (à part la différence des canatères de fille, d'amonte, d'épouse); elles ont le même sourire, le même son de voit; si l'on efficații leurs noms, ou si l'on femal les youx, on ne saurati laquelle d'entre elles a parté; lour langage sipus élégiaque que d'amanique. Ces tétes charamante d'épichèse sont des roquis tels que ces dessins tracés par Raphail, lorsqin'il voulait finer la prépisionne d'une figure effecte au moment où éle apparaissant à on génie; il se promettai de converiir co trait en tableau. Shakspeare, obligé de s'en ta's à ses premiers evayons, via se toujous ce u le temps de péndre.

> Peul-ties assez d'honneurs environnaient na riepeur e pas soulaire qu'elle ne fil traie, Ni qu'en me l'arrachant un s'évire destin Si près de ma ainsance en ett marqué la fin. Fille d'Agamemano, c'est moi qui la première, Seigneur, vous appelai de ce dour neur des Seigneur, vous appelai de ce dour neur de Seigneur, de l'arrachie de l'

## Monime dit à Phoedime :

Si tu m'aimais, Phredime, il fallait me pleurer Quand d'un titre funeste on mo vit honorer, Et lorsque, m'arrachant du doux sein de la Grèce, Dans ce climat barbare on traina ta maîtresse. Retourne maintenant chet ces peuples heureux; Et si mon nom encor s'est conservé chez eux, Dis-leur ce que tu vois, et de toute ma gloire, Phodiune, conte-leur la malbeureuse bistoire.

La romance du saule approche-t-elle de cette complainte exhalée du doux sein de la Grèce ? Voulez-vous des combats de l'âme pour les opposer à l'amour de Juliette

Voulcz-vous des combats de l'âme pour les opposer à l'amour de Juliett et de Desdémone?

Pauline répond à Polyeucte qui lui conseille de retourner à Sévère :

Que l'ai-je fait, cruel, pour être ainsi traitée. Et pour me reprocher, au mépris de ma foi, Un amour si puissant que j'ai vaincu pour toi? "Souffre que de toi-même elle obtienne ta vie, Pour vivre sous tes lois à jamais asservie.

Polyeucte est allé à la mort, d la gloire : Pauline dit à Félix ;

Mon époux, eu mourant, m'a laissé ses lumières; Son sang, dont les boureaux viennent de me couvrir, M'a dessilié les yeux, et me les vient d'ouvrir. Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée, De ce bienheureux sang tu me vois baptisée; le suis obrétienne!

Que cela est beaul quelle lutte de toutes les affections de la nature himaine, au milieu desquelles intervient la Divinité pour cyéer miraculeurment une passion nouvelle dans le cœur de Pauline, l'enthousisme relgieux I On sent qu'en habite des régions plus élevées que la terre où demeurent Desdémone et Juliette. Ce je suis chrétienne est une déclaration d'amour dans le ciel.

Et Chimène? Il faudrait citer le rôle entier. Corneille compose le caractère du Cid et de Chimène d'un métange d'honneur, de piété filiale et d'amour. 6

is.

à

b

ń

Ġ

ģ

12

補

l'almais, j'étais aimée, et nos pères d'accord, Et je vous en coutais la première nouvelle Au malbeureux moment que naissait leur querelle.

La passion, l'entraînement, l'intérêt dramatique vont croissant et s'échauffant de scène en scène jusqu'à ce vers fameux :

Sors valuqueur d'un combat dout Chimène est le prix!

lequel amène ce cri de bonheur, de courage, d'orgueil et de gloire :

Paraissez, Navarrais, Maures et Castillans!

### Oue sont enfin toutes les filles de Shakspeare auprès d'Esther?

Est-ce toi, chère Élise? O jour trois fois heureux t Que bèul soit le clei qui te reud à mes voux l Toi qui, de Benjamin comme moi descendue, Fos de mes premiers ans la compagne assidne, El qui, d'un même joug souffrant l'oppression, M'addais à coupiere les malheurs de Sion

Ou m'élevait alors solitaire et cachée.

Sous les yeux vigilants du sage Mardochée.

Du triste état des Julfs, jour et unit agité, li me tira du sein de mou obscurité, Et, sur mes faibles maius fondant leur délivrance, il me fit d'un empire accepter l'espérance.

Cependant mon amour pour notre nation A rempli ce palais des filles de Sion, Jeunes et tendres fleurs par le sort agitées,

Sous un ciel étranger comme moi transplautées.

Aux pieds de l'Éteruel je viens m'humilier,

Et godter le plaisir de me faire oublier.

Et goûter le plaisir de me faire oublier.

Mais à tous les Persaus je cache leurs familles,
Il fant les appeler. Veuez, veuez, mes filles,
Compagnes autrefois de ma captivité,
De l'antique Jacob jeune postérité.

Sil était des Huns, Hottentots, Hurons, Wendes, Wilzes et Welches, insmithès la lapodiur, la noblesse, la meldoite de cei ineffable langage, qu'ils soient septante fois sept fois heureux du charme de leur propres ouvrages! - J'ai cru, dit Racine dans sa préface d'Enther, que je pourrise remplir toute mon action avec les seules schees que Dieu lui-même, pour sais dire, a préparées. » Racine avait raison de le croire : lui seul avait ette harme de David consecrée aux schess arélaméer de Dieu.

En jugeant avec impartialité dans leur ensemble les ouvrages étrangers, ce dont je dotte beaucoup), on trouverait qu'égaux en force de pensée, nous l'emportons par l'ordre et la raison de la composition. Le génie enfante, le goit conserve. Le goit est et les nesses du génie; saus le goût, le génie n'est qu'une sublime folie. Ce toucher sûr, par qui la lyre ne rend que le son qu'une sublime folie. Ce toucher sûr, par qui la lyre ne rend que le son qu'elle doit rendre, est encore plus rare que la faculté qui crée. L'esqu'i et le génie diversement répartis, enfouis, lalents, inconnas, passent souvent parmi nous suns déballer, comme dit Montesquieu : ils existent er même proprition dans suls les âges, il n'y a que créaines nations, chez ces nations qu'un certain moment où le goût se mottre dans sa partéé : a vant ce moment, après co moment, qu'un cettain

M. - DITTIN, ANGL.

par défaut ou per excès. Voilà pourquoi les ouvrages accomplis sout si rares; car il faut qu'ils soient produits aux heureux jours de l'union du gout et du génie. Or, cette grande renouitre, commo célie de quedques astres, semble n'arriver qu'après la révolution de plusieurs siècles, et ne durcr qu'un instant.

#### SIÈCLE DE SHAKSPRARE.

Le moment de l'apparition d'un grand geine doit être remarqué, afin d'expliquer plusieurs affinités de on génie, de montrer co qu'il a requ du passé, puisé dans le présent, lissée dans l'avenir. L'imagination fantasmagorique de notre époque, qui pétrit des personnages avec des nuées rette imagination maidre, édesignant tra'daité, s'est engenérde un Shakspeure à sa façon : l'enfant du boucher de Stratford est un géant tombé de Pélion et d'Ossa au milieu d'une société sauvage, et dépassant cette société de cent coudées; que sais-jel Shakspeure est, comme Daute, une comète so-litaire, qui traversa les constellations du vieux ciel, retourna aux pieds de Dieu, et lui dit comme le tonnerre : «1 ev ocié. »

L'amphigouri et le roman n'ont point droit de cité dans les domaine des faits. Danie paratre un nemps qu'o pourrait appeder de héthères ; la bous-sole condicisait à peine le marin dans les eaux commes de la Méditermuée; ni l'Amérique ni le passage aux Indes par le cap de Bonne-Espéranco n'étaient trouvée; la pondre à canon n'avait point encore changé les armes, et l'imprimerie, le monde; la féodalité pesait de tout le poids de sa nuit sur l'Europe asservie.

Mais lorsque la mêre de Shaksycare accoucha d'un enfant obscure 1666, déjà s'étaisnt écoulés les deux tiers du fameux siècle de la renaissance et de la réformation, de ce siècle où les principales dicouvertes modernes étaient accomplies, le vrai système du monde trouvé, le ciel observé, les ploée exploré, les serieures étudies, les beaux-artar artivés à une perfection qu'ils n'ont jamais atteiné depuis. Les grandes choses et les grands hommes se press-sient de toutes parts : des families allaient semer dans les bois de la Nouveille-Angleterre les grames d'une indépendance fructueue; des provinces brisaient le joug de leurs oppresseurs et se plaçaient au rang des nations.

Sur les trônes, après Charies-Quint, François I", Léon X, brillaient Sixte-Quint, Élisabeth, Henri IV, don Sébastien, et ce Philippe qui n'était pas un tyran vulgaire.

Parmi les guerriers, on comptait : don Juan d'Autriche, le duc d'Albe, les amiraux Veniero et Jean-André Doria, le prince d'Orange, les deux Guise, Coligny, Biron, Lesdiguières, Montluc, La Noue. Parmi les magistrats, les légistes, les ministres, les politiques : L'Hospilal, Harlay, Dumoulin, Cujas, Sully, Olivarez, Cécil, d'Ossat,

Parmi les prélats, los sectaires, les savants, les érudits, les gens de luttes : sain Charles Borromée, sain François de Sales, Calvin, Théodore de Bès, Buchanan, Tyche-Brahé, Callife, Bacon, Cardan, Kepler, Ramus, Scaliger, Eieme, Mannec, Jaste Lippe, Vida, Baronius, Mariana, Amyot, de Haillan, Montsigne, Bigson, de Thou, d'Aubigné, Brantème, Marot, Bossul, et mille autres.

Parmi les artistes: Titien, Paul Véronèse, Annibal Carrache, Sansovino, Jules Romain, le Dominiquin, Palladio, Vignole, Jean Goujon, Le Guide, Poussin, Rubens, Yan-Dyck, Volasquez: Michol-Ange avait voulu attendre pour mourir l'année de la naissance de Shakspeare.

Loin d'être un chef de civilisation rayonnant au sein de la barbarie, Sakspeare, derrier nd du moyen fage, était un Barbare se dressaut dans les range de la civilisation en progrès, et la rentralmant au passé. Il ne fut passe de la civilisation en progrès, et la rentralmant au passé. Il ne fut passe de la civilisation en progrès, et la rentralmant au passé. Il ne fut passe de la commentation de la comecrit avec des astres digues de son fimament, Camories, Tasse, Ercilla, Lope de Vega, Caldéron, trois poètes épiques et deux tragiques du premier ordre. Examinous tout cela en détail, et commenços d'ànord par le matérie de la société.

Aux jours de Shakspene, si la culture de l'esprit était poussée plus hoin, en différentes branches, qu'elle ne l'est même de notro temps, la soctién autérielle s'était également raffinée. Sans parler de l'Italie où les palain, chefs-d'euvre des arts, étaient meublés d'autres chefs-d'euvre; de l'Ilaile, ourichie du commerce de l'forence, de Génes, de Venise; étincelanie de ses manufactures d'étoffes de soie, d'or et de vélours; sans aller cherrer une civilisation compléte au delà des Alpes, restons dans la patric du pôie; nous y verrons les améliorations considérables dues à l'administration d'Hisabelh.

frame nous apprond que sous Henri VII et Henri VIII o pouvaità le piene respirer dans les appartemente : ils ne rocevanet l'air et le jour qu'au traven de treillis extrémentes extrés, les vitreux étaient riservés au fonze des destaux et des églises. Chaque étage des maisous s'avaugnit en aillie et abritait l'étage au-dessous : portés aimi sur deux lignes obliques et à redans, les toits se touclaient presque, et les rues noires se trouvaient quei fermées par le haut. La plupart des habitations n'avaient point de heminées; le plain-pied des chambres consistait en un mastie de terre recovert de jones ou d'une couché es sable, destinée à absorbre les immondies des chaîs et des chiens. Érasme attribue les pestes, fréquentes alors et Augletere, à la majropreté des Anglais;

Chez les riches, l'ameublement se composait de tapisseries d'Arras, de lougues planches portées sur des tréteaux en guise de tables de réfectoire, d'un buffet, d'une chaise, de quelques bancs et de plusieurs escabelles. Les pauvres dormaient sur une claie ou sur une paillasse, ayant pour couverture une scrpillère, pour traversin une bôche. Celui qui possédait un matelas de laine et un oreiller rempii de son excitait l'envie de ses voisine. Intrison déclare tenir ces détaits de la bouche des vieillards, et il ajoute: A présent (règne d'Élisabeth) les fermiers ont trois ou quatre lis de plume garnis de couvertures et de tapis, de tentures de soie; leurs tables sont parées de linge blanc, leurs buffets garnis de vaisselle de terre, d'une salère d'argent, d'une timbale et d'une douraine de cuillers du même métal. )

Les fermiers de notre France actuelle, si fière de sa civilisation, ne sont pas encore tous arrivés à une pareille aisance,

Shakspeare s'éleva sous la protection de cette reine qui envoyait le matelot chercher au bout du monde la richesse du laboureur. Assez de paix et de gloire florissait dans l'intérieur de l'Angleterre pour qu'un poète chantât en sûreté, sans toutéois que la société manquât au dedurs et au dehors de spectacles propres à remuer l'âme et à échauffer la pensée.

Au declars : Disabeth offrait en sa personne un caractère historique. Shakspeare avait vingt-trois ans lorsque Marie Staurt Int décapité No de parents catholiques, peut-être catholique lui-même, il oult raconter sans doute à ses coretigionnaires qu'Elisabeth esseya de faire séduire se captive par Rolstone, afin de la déshonorer, et que, profitant du massacre de la Saint-Barthélemy, elle fut tentée de livrer la reine d'Écossa au tailon des Ecossais protestants. Qui saist si la curiosité n'avait pas attire le jeune William de Stratford à Fotheringay, au moment de la catastrophe' Qu', le sist si l'avait pas vu le lit, la chambre, les voltes tendous de nu premier comp de hache mal appliqué avait enfonce la coiffee et des cheveux blancs ! Qui sait si ses regardes ne s'étaient pas arrêtés sur l'étégant cadavre, objet de la curiosité et de la souillare du bourreau ?

Plus tard Elisabeth jeta une autre tôte aux pieds de Shakspeare: Mhoret II décapitati un icoglas pour faire poser la mort devant un peintre. Etrange composé d'homme et de femune, Elisabeth ne paralt avoir eu dans sa vie, enveloppé d'un mystère, qu'une passion et jamais d'amour: La demière maladie de cette reine, disent les Mémoires du temps, procéduit d'une tristesse qu'elle a toujours tenne fort secrète; elle n'a jamais voulu une de remédes quelconques, comme si elle ett pris cette résolution de longue main de vouloir mourir, ennuyée de sa vie par quelque occasion se-créve qu'un a vouloir mourir, ennuyée de sa vie par quelque occasion se-créve qu'un a vouloir mourir, ennuyée de sa vie par quelque occasion se-créve qu'un a vouloir fer le la mort du comte d'Essex.

Ce seizième siècle, printemps de la civilisation nouvelle, germait en Angleterre plus qu'ailleurs; il développait, en les éprouvant, les générations d

¥

8

0

paissates dont les entrailles portaient déjà la liberté, Comwell et Mittee. Elisabeth dinait au son des tambours et des trompettes, tandis que son parlement faisait des lois atroces contre les papistes, et que le joug d'une sanglante oppression s'appessantissait sur la malheureuse Irlande. Les hautes euvres de Tiburn se mélaient aux ballets des nymphes; les austérités des parliains, aux fêtes de Kenliworth; les comédies, aux sermons; les libelles, aux cantiques; les critiques littéraires, aux discussions philosophiques et et aux oprivoresse des sectes.

Un esprit d'aventures agritait la nation comme à l'époque des guerres de la Palestine : des volontaires croisés protestants s'embarquaient pour allet combuttre les idolditres, c'est-à-dire les cathodiymes; ils suivaient sur l'Ocian sir Prancis Drake, sir Walter Baleigh, ces Pierre l'Ermite des mors, sans du Christ, ennemis de la croix. Engages dans la cause des libertés roligiouses, les Anglais servaient quiconque cherchait à 'affranchir; ils versient leur sang sous le panache blanc de Henri IV, sous le drapeau jaune du prince d'Orange. Shakspeare assistait à ce gspretache : il entendit gronder les orages protecteurs qui jetèrent les débris des vaisseaux espagnols sur les grèves de sa patrie délivrés.

Au dehors, le tableau ne favorisait pas moins l'inspiration du poête : en Écose, l'ambition et les vices de Murray, le meutre de Rizzio, Darzhey étranglé et son corps lancé au loin, Bothwell épousant Marie dans la forteresse de Dunbar, obligé de fuir et devenant pirate en Norvége, Morton liréa supplice.

Dans les Pays-Bas, tous les malheurs inséparables de l'émancipation d'un peuple : un cardinal de Granvelle, un duc d'Albe, la fin tragique du comte d'Egmont et du comte de Horn.

En Espagne, la mort de don Carlos, Philippe II bâtissant le sombre Escurial, multipliant les auto-da-fé, ct disant à ses médecins : « Yous craigent de tirer quelques gouttes de sang à un homme qui en a fait répandre des fleuves. »

En Italie, l'histoire de la Cenci renouvelée des anciennes aventures de Venise, de Vérone, de Milan, de Bologne, de Florence.

En Allemagne, le commencement de Wallenstein.

En France, la plus prochaine terre de la patrie de Shakspeare, que voyait-il?

Le locsin de la Saint-Barthélemy sonna la buildème année de la vie de l'auteur de Macbeth : l'Anglet-rre retenit de ce massacre; elle en publia les détails exagéries, s'ils pouvaient l'être. On imprima à Londres et à Élimbourg, ou vendit dans les villes et dans les campagnes des relations capables d'ébranker l'imagination d'un enfant. On ne s'entretenait que de l'accuel fait par Elisabeth à l'ambassadeur de Chartes IX. « Le s'élence de

la mit régnait dans toutes les pièces de l'appartement royal. Les dames et les courtisans étaient rangés en haie de chaque côté, tous en grand deui; et quand l'ambassadeur passa au milieu d'eun, acune ne lui jeta un reçard de politesse, ni ne lui rendit son salut. • Marloe mit sur la scène le Mousere de Paris: et Shakspeare à son début put s'y trouver chargé de quelque rile.

Après le règne de Charles IX, vint celui de Henri III, si fécond en teastrophes : Catherine de Wédicis, les mignons, la journée des Barricades, l'égorgement des deux Guise à Blois, la mort de Henri III à Saint-Cloud, les fureurs de la Ligue, l'assassinat de Heuri IV, variaient sans cesse lost femitions d'un potte qui vit se dérouler cette longue chaîne d'évêntes sans cesse lost surbissons d'un potte qui vit se dérouler cette longue chaîne d'évênteires. Les soldais d'Élisabeth, le contre d'Essex Iul-même, méfés à nos guerres riviles, combatirent au Havre, à Hyvy, à Boune, à Amines, Quéques védrans de l'armée anglaise pouvaient conter au foyer de William ce qu'ils avaient su de nos calamités et de noc champs de bataille.

C'était donc le génie même de son temps qui souffiait à Shakspeare son génie. Les drames innombrables joués autour de lui préparaient des sujets aux héritiers de son art : Charles IX, le duc de Guise, Marie Stuart, don Carlos, le counte d'Essex devaient inspirer Schiller, Ottway, Alfieri, Campièron, Thomas Gornelle, Chéirei, Reveuard,

Shak-peare naquit entre la révolution religieuse commencée sous Henri VIII, et la révolution politique prête à s'opèrer sous Charles I<sup>e</sup>. Tout était meurtre et catastrophe au-dessus de lui, tout fint meurtre et catastrophe au-dessous,

Au règne d'Édouard VI : Somerset, le protecteur du royaume et oncle du jeune roi, envoyé au supplice.

Au règne de Marie : les martyrs du protestantisme, Janne Grey décapitée; Philippe, l'exterminateur des protestants, débarquant en Angleterre, comme pour passer en revue et dévouer à la mort le camp enuemi.

Au règne d'Élisabeth : les martyrs du catholicisme; Élisabeth elle-même, marquicé de l'outrion sainte séon le rite romain, et dévenno la persécutivo de la fiq qui lui posa la couronne sur la tête; Élisabeth, fille de cette Aune Bouleyn, cause du schisme, sacrificé après Thomas More, morte à deni folle, priant, riant, comparant la petitesse de son cou à la largeur du coutelss de l'exécutient.

Shakspeare, dans sa jeunesse, rencontra de vieux moines chassés do jeurs cloîtres, lesquels avaient vu Henri VIII, ses réformes, ses destructions de monastères, ses fous, ses épouses, ses maîtresses, ses bourreaux : lorsque le poète quitta la vie, Charles l't comptait seize ans.

Ainsi, d'une main, Shakspeare avait pu toucher les têtes blanchies que menaça le glaive de l'avant-dernier des Tudor; de l'autre, la tête brune du second des Stuarts, que peignit Van-Dyck, et que la hache des parlemenhires devait abattre. Appayé sur ces fronts tragiques, le grand tragique e rénutça dans la tombe; il remplit l'intervalle des jours où il vécul de se spectres, de ses rois aveugles, de ses ambitieux punis, de ses femmes infortunées, ain de joindre par des fictions analogues les réalités du passé aux réalités de l'acuril.

#### POETES ET ÉCRIVAINS CONTEMPORAINS DE SHAKSPEARE.

Jacques l' gouverna entre l'épée qui l'avait effrayé dans le ventre de sa mère et l'épée qui fit mourir, mais ne fit pas trembler son fils. Son règne sépara l'échafaud de Fotheringay de celui de White-Hall; espace obscur où s'éteignirent Bacon et Shakspeare.

Os deux illustres contemporains se rencontrèrent sur le même sol; je vous ai nommé plus haut les étrangers leurs compagnons de gloire. La France, la moins bien partagée alors dans les lettres, ne nous ofire qu'Àmyot, de Thou, Ronsard et Montaigne, esprits d'un moindre vol; Hardyet d'Gamier ableuliaient à peine les premiers accents de notre Mejonardye. Toutefois la mort de Rabelais n'avait précédé que de quinze années la maissance de Shakspeare: le bouffon edit été de taille à se mesurer avec le tragique.

Cdii-d'avuit dijà passé trente et un ans sur la terre quand l'infortunt Tanes et l'hérôque Eccilia la quittèrent, tous deux motte en 1955. Le poète teghai fonduit le théatre de sa nation lorsque Lope de Vega établissait la techne epagnole : mais Lope eut un rival dans Caldéron. L'auteur du Maria l'au Rader était mbarquic en qualité de volontaire sur l'invincible autour la moment où l'auteur de Falstaff calmait les inquiétudes de la belle Vestale suite sur le trône d'Occident.

Le dramatiste castillan rappelle cette fameuse flotte dans la Fuerza lattimose: « Les vents, dit-il, détruisirent la plus belle armée navale qu' on alt jamais vue. » Lope venait l'Épée au poing assaillir Shakspeare dans ses foyres, comme les ménestrels de Guillaume le Conquérant attaquèrent les estalées d'Harold. Lope a fait de la religion ce que Shakspeare a fait de l'histolre; les personnages du premier entonnent sur la soène le Gloria l'attribute de l'attribute de l'attribute de l'attribute de la solution de la soène de fait de la soène de fait de l'attribute de la soène de la soène

Blessé à Lépante en 1670, esclave à Alger en 1675, racheté en 1881, Cervaules, qui commença dans une prison son iminitable comédie, n'osa la continuer que longtemps après, tant le chef-d'œuvre avait été méconnu l' Cervantes mourut la même année et le mêmo mois que Shakspeare : deux documents constatent la richesse des deux auteurs. William Shakspeare, par son testament, lègue à sa femme le second de ses lits après le meilleur; il donne à deux de ses camarades de thètre trente-deux schellings pour achetr une bague; il insitute sa fille abrée, Suzanne, sa légataire universelle; il fait quelques petits cadeaux à sa seconde fille Judith, laquelle signaît une croix au bas des actes, déclarant ne savoir écrire.

Michel Cervantes reconnaît, par un billet, qu'il a reçu en dot de se femme, Catherine Salazar y Palacios, un dévidoir, un poèlon de fer, trisè proches, une pelle, une râpe, une vergette, six bisseaux de fairné, cion livres de cire, deux petits escabeaux, une table à quatre pieds, un matellas garri de sa laine, un chandelier de caivre, deux draps de lit, deux nue falos Jésus avec leurs petites robes et leurs chemises, quarante-quatre poules et poules et poules avec une op. Il n'y a pas aujourd'hui si mine écrivain qui ne de l'arriguetice des hommes, à leur mépris pour les talents, s'il n'est gorgé de pensions dont la centième partie aurait fait la fortune de Cervantes et de Nakspeare. Le peintre du fou du Roi Leze alla donc, en 1616, chercher un monde plus sage, avec le peintre de Don Qunchotte; dignes compagnons de voyage, avec le peintre de Don Qunchotte; dignes compagnons de voyage.

Corneille était veus pour les remplacer dans cette famille cosmopolité de grade hommes dont les fils naissent chet tous les peuples, comme à long les Brutus succédaient aux Brutus, les Scipion aux Scipion. Le chautre d'Othello, comme Michel-Auge remit as palette, son ciseau, son équerre et sa lyre à la mort. Famés même où Stakspeare, le cothurne su pied, le masque à la main, entra dans la viej comme le poête morant de la Lustianie situa les premiers soleils du poête d'Albion. Lorsque le jeune boucher de Strafford, armé du couteau, adressait, avant de les égorger, une haranque à servictimes, les brobis et les génisses, Camôns faisait entendre au tombeau d'Inès, sur les borts du Tage, les accents du cyppe.

Depuis tant d'années que je vous vais chantant, 6 nymphes du Tage, 6 vous, Lusitaniens, la fortune me traine errant à travers les malheurs et les périls, tantôt digradé par une honteuse indigence, sans autre asile qu'un hôpial.

Il ne suffisait pas que je fusse voué à tant de misères, il fallait encore qu'elles me vinssent de ceux-là même que j'ai chantés.

Poètes I vous donnez la gloire; en voilà le nrit.

Vaò es annos descendo, el jà do estio Ha pouco que passar até o outono, etc.

Mes années vont déclinant; avant peu j'aurai passé de l'été à l'automne.

Les chagrins m'entraînent au rivage du noir repos et de l'éternel sommeil.

Faut-il donc que chez toutes les nations et dans tous les siècles les plus grands génies arrivent à ces dernières paroles du Camoëns l

Il a cette frayeur au moment même où il écrit le neuvième livre du Paradis perdu, qui renferme la séduction d'Éve, et les soènes les plus pathétiques entre Éve et Adam!

Os homnes divins, prédécesseurs ou contemporains de Slakspeare, out quelque chose en eux qui participe de la beaufé de leur patric : Dante était un citoyen illustre et un guerrier vaillant ; le Tasse est été bien placé dus la troupe brillante que suivait Renaud ; Lope et Caldéron portérent les armes; Freila est à la fois l'Inderée et l'Ashifté de son épopé ; Cervaines et le Camoëns montraient les cicatires gjorieuses de leur courage et de leur infortune. Le style de ces poêtes-soddats a souvent l'élévation de leur existence : il aurait failla à Shak-speare une autre carrière; il est passómé dans ses compositions, rarement noble : la dignifé manque quelquefisk à son style, comme elle manque à sa vie.

#### VIE DE SHAKSPEARE.

Et quelle a été cette vie? qu'en sait-on? peu de chose. Celui qui l'a portée l'a cachée, et ne s'est soucié ni de ses travaux ni de ses jours.

Si Ton étudie les sentiments intimes de Shakspeare dans ses ouvrages, peintre de tant de noirs tableaux semblerait avoir été un homme deper, raportant tout à sa propre existence : il est vrai qu'il trouvait assez d'occupion dans une aussi grande vis indériours. Le père du poète, podablement catholique, d'abord chef bailli et alderman à Stratford, était de-ten marchand de laine et boucher. William, fils ainé d'une famille de divent marchand de laine et boucher. William, fils ainé d'une famille de diventales, except a mélier de son père. Je vous ai dit que le dépositaire du poignard de Melpomène saigna des veaux avant de tuer des tyans, et qu'il affessait des harangues pathétiques aux spectatures de l'injusée mort de cs innocentes bêtes. Shakspeare, dans sa jeunesse, livra, sous un pommier de étibler, de assauts de cerclothon de bière aux triupeurs de fidiford. A dichait ans, il épous la fille d'un cultivaleur, Anna Hatway, plus inges, que lui de sept ammées. Il en est une première fille, et puis deux junese.

N. - LITTER, ANGL.

un fils et une fille. Cette fécondité ne le fixa et ne le toucha guère; il oublia si bien et si vile madame Anna, qu'il ne s'en souvint que pour lui laisser, par interligne, dans son testament mentionné plus haut, le second de ses lits après le meilleur.

Une aventure de Iraconnier le classa de son village. Apprélendé au cope doss le parce de "Ir Homes Lauy," le comparul d'avant Fólené, é et es vegga de Ini en placardant à sa porte une hallade satirique. La rancune de Shalspeare dura; çar de sir Thomas Lucy II fil le bailli Shallow, dans la seconde partie de Henri VI, et Tacachà des boulfomeries de Falsal, to colère de sir Thomas ayant obligé Shakspeare de quitter Stratford, il alla cherche forture à Londres.

La misère l'y suivit. Réduit à garder des chevaux des gentlemen à la porte des théâtres, il disciplina une troupe d'intelligents serviteurs, qui prirent le nom de garçons de Shukspeare (Shakspeare's boys). De la porte des théâtres se glissant dans la coulisse, il y remplit la fonction de callboy (garcon appeleur). Green, son parent, acteur à Black-Friars, le poussa de la coulisse sur la scène, et d'acteur il devint auteur. On publia contre lui des critiques et des pamphlets auxquels il ne répondit pas un mot. Il remplissait le rôle de frère Laurence dans Roméo et Juliette, et jouait celui du spectre dans Humlet d'une manière effravante. On sait qu'il joutait d'esprit avec Ben Johnson au club de la Sirène, fondé par sir Walter Raleigh. Le reste de sa carrière théâtrale est ignoré; ses pas ne sont plus marqués dans cette carrière que par des chefs-d'œuvre qui tombaient deux ou trois fois l'an de son génie, bis pomis utilis arbos, et dont il ne prenait aucun souci. Il n'attachait pas même son nom à ses chefs-d'œuvre, tandis qu'il laissait écrire ce grand nom au catalogue des comédiens oubliés, entre-parleurs (comme on disait alors), dans des pièces encore plus oubliées. Il ne s'est donné la peine ni de recucillir ni d'imprimer ses drames : la postérité, qui ne lui vint jamais en mémoire, les exhama des vieux répertoires, comme on déterre les débris d'une statue de Phidias parmi les obscures images des athlètes d'Olympic.

Danle se joint sans façon au groupe des grands poëtes : Vidi quattro grand ombre a moi venire; le Tasse parle de son immortalité; ainsi des autres. Shakspeare ne dit rien de sa personne, de sa finille, de sa femme, de son fils (mort la l'âge de douze ans), de ses deux filles, de son pays, de se ouvages, de sa goiere; sei, du'il n'ett pas la conscience de son grêne, soi qu'il en eût le déclain, il paraît n'avoir pas cru au souvenir : « Aht ciell s'écrie llamlet, mort depuis deux mois et pas encore oublié! On peut espèrer alors que la mémoire d'un grand homme lui survivra six mois; mais, par Kotre-Dame, il faudra pour cela qu'il ait bâti des églises; autrement, qu'il se résigne à ce qu'on ne peuse plus à lui. »

Shakpeare quitta brusquement le thédire à cinquante aus, dans la plés indied de ses succès et de on génic. Sans chercher des causes extraordinites à cette retraite, il est probable que l'insouciant acteur descendit de la scine assistié qu'il ent acquis mue petite indépendance. On s'obstine à juyer le caractère d'un homme par la nature de son talent, et réciproqueuent la nature de ce talent, par le caractère de l'homne; mais l'homme et le talent sont quelquefois très-disparales, sans cesser d'être homogènes. Qu'el et le véritable homme, de Shakspeare le tragique, ou de Shakspeare le joyeux vivant? Tous les deux sont vrais : ils se lient ensemble au moyen de movérieux naports de la nature.

Lord Southampton fut l'ami de Shakspeare, et l'on ne voit pas qu'il ait rien fait de considérable pour lui. Élisabeth et Jacques 1" protégèrent l'acteur, et apparemment le méprisèrent. De retour à ses foyers, il planta le premier mûrier qu'on ait vu dans le canton de Stratford, Il mourut, en 4646. à Newplace, sa maison des champs. Né le 23 avril 1564, ec même jour, 23 avril, qui l'avait amené devant les hommes, le vint chercher, en 1616, pour le conduire devant Dieu. Enterré sons une dalle de l'église de Stratford, il eut une statue, assisc dans une niche comme un saint, peinte en noir et en écarlate, repeinte par le grand-père de mistress Siddon, et rebarbouillée de plâtre par Malone. Une crevasse se forma, il y a plusieurs années, dans le sépulcre ; le marguillier de surveillance ne découvrit ni ossements ni cercucil : il apercut de la poussière, et l'on a dit que c'était quelque chose que d'avoir vu la poussière de Shakspeare. Le poête, dans une épitaphe, défendait de toucher à ses cendres : ami du repos, du silence et de l'obscurité, il se mettait en garde contre le mouvement, le bruit et l'éclat de son avenir. Voici donc toute la vie et toute la mort de cet immortel : une maisen dans un hameau, un mûrier, la lanterne avec laquelle l'auteur-acteur jouait le rôle de frère Laurence dans Roméo et Juliette, une grossière effigie villageoise, une tombe entr'ouverte,

Gairell, ministre protestant, acheta la maison de Newplace; l'occleissaglue bourn; inprotunt de aplecimage des dévols à la mémoire du graudboune, abatiti le môrier; plus tard il fit raser la maison, dont il vendit les matérianx. En 171d, der Amglaises derebrent à Stakspeare, dans Westimister, un monument de marbre; elles honordrent aliusi le poète qui tat aima les ferunces, et qui avait dit dans Cymbeline: « L'Angleterre est uni de cygnos a unifieu d'un vascé chang. »

Shakspeare était-il boiteux comme lord Byron, Walter Sout et les prières, filte de Jupiter I Les lifeties publiés contre lui de son vivant le lui reprodent pas un défaut si apparent à la scène. Lame se dissit d'une main comme d'un pied : lame of one hond. Lame signifie, en général, imparfui, défectuez, et se prend dans le même sern au figuré, Quoi qu'il en soit, le boy de Stratford, loin d'être honteux de son infirmité comme Childellarold, ne craint pas de la rappeler à l'une de ses maîtresses :

## . . . . . . lame by fortune's dearest spite.

« Boiteux par la moquerie la plus chère de la fortune. »

Shakşeara atrait cu beaucoup d'amours, si l'on en compatit un parsonnet i tolat cut cinquante-quarte. Si William Davenant se vanaid d'être le fils d'une belle hôtefière, amie de Shakşeare, laquelle teaat l'auberge de la Couroune à Oxford. Le poète se traite asser and dans se petites odes, et dit de sverities déssegràbles aux objets de son culte. Il se reproche à lui-même quelque chose: gémit-il mystérieusement de sa meurs, ou se plaint-il du peu d'homeur de sa vie C'est ce qu'on one peut d'mèler. Mon nom a reçu une flétrissure, my nome recciees a brand. Ayet pitié de moi, et souhaitez que je sois renouvelé, taudis que, comme un patient volontaire, je boirai un antidote d'Esyell contre ma forte corruption. . . . . . de ne puis toujours l'avouer, de peur que ma faule déporée ne te fas-e honte. Et toi, tu ne peux m'homeur d'un feaver publique, sans rair l'honneur à ton nom, muless thou shake that honour from thu monte.

Des commentateurs se sont figuré que Shakspeare rendait hornarge à ne rine Bisaleth ou à lard Southampton transformé symboliquement en une maltresse. Bien de plus commun, au quinzième siècle, que ce mysicisme de sentiment et cet abus de l'allégorie: Hamlet parle d'Yorick comme d'une fermare, quand les fossoyeurs retrouvent sa tôte : Hélast pauvre Yorick je l'ait comm, Horatio : é'clait un compagnon joyeux el d'une inagination exquise. . . . Là claient attachées ses levres que j'ai baisées ne sais combien de fois! that I have kisi d, I hune môt mon qft: Au temps de Shakspeare l'usage de s'embrasser sur la joue était inconns: Hamlet dit à Yorick ce que Marguerite d'Écosse disait à Alaic Chartier.

Quoi qu'il en soit, beancoup de sonnets sont visiblement adressés à des femmes. Des jeux d'esprit galent ces effusions érutiques, mais leur harmonie avait fait surnommer l'auteur le potte de la langue de miel. Depuis Catulle il est question, chez les nourrissons des Muses, d'une rose qu'il se faut halter d'endever à sa tige, avant qu'elle soit effundille; Shakspoare parle plus clair : il invite son amie à renaître dans une belle petite fille, laquelle renaîtra à son tour dans une autre belle petite fille, et ainsi de saite; moyen sur pour que la rose, loujours cuellie, ne soit jamais fande.

Le créateur de Desdémone et de Juliette vieillissait sans cesser d'être amoureux, La femme inconnue à laquelle il s'adresse en vers charmants était-elle fière et heureuse d'être l'objet des sonnets de Shakspeare? ou peut en douter : la gloire est pour un vieil homme ce que sont les diamants pour une vieille femme : ils la parent, et ne peuvent l'embellir.

My love is strengthen'd, though more weak in seeming, etc.

Mon amour est augmenté, quoique plus faible en apparence.

notre mour nouveuu n'éatie encre qu'au printemps, quand j'avais accoutanté de le salver de mes vers; ainsi Philomèle chante au commencement
de l'été, et retient ses soupirs à messure que les jours môrissent; non que
l'été soit maintenant moins doux qu'il était quand les hymnes mélancoliques
du rossignoi sitenciaient la nuit 1 mais une musique du désert s'élève à présaite de chaque rameau, et les choess agréables, devreunes communes,
perdeut leurs plus chères défices. Comme l'oiseau, je me tais quelquesois
pour ne pas vous faigurer de mes chansons. \*

That time of year thou may'st in me behold, When vellow leaves, or none, or few, do hang, etc.

Tu peux voir en moi ce temps de l'année ou quelques feuilles jaunies prodent aux rameaux qui tremblent à la bise, voûtes en ruincs et dépouillées où naguère les petits ois-aux gazouillaient. Tu vois en noi le rayon d'un feu qui s'éteint sur les cendres de sa jeunesse, comme sur unit êt de moi de l'après, consumé parc equi le nourissait. Ces choses que tu vois doivent rendre ton amour plus empressé d'aimer un bien que si ôtt uva perdre.

No longer mourn for me, when I am dead; Than you shall hear the surly sullen bell, etc.

• Ne pleures pas longtemps pour moi, quand je serai mort: vous entendre la triste cloche, suspendue haut, annoncer au monde que j'ai uit ce monde vil, pour habiter avec les vers plus vils encore. Si vous lisez ces mots, ne vous rappelez pas la main qui les a tracés; je vous aime tant que je veux têre oublié dans vos doux souvenirs, sei nessant à moi vous pouvez être malheureuse. Oh! si vous jetez un regard sur ces lignes quand poul-être je ne serai plus qu'une masse d'argile, ne reditos pas même mon pourt-être, el laissez votre amour se fauer avec ma vie. »

Il y a plus de poésic, d'imagination, de mélancolie dans ces vers que de ensibilité, de passion et de profondeur. Shakspeare aime, mais il ne cruit pas plus à l'amour qu'il ne croyait à autre chose : une femme pour bis est un oisean, une brise, une fleur, chose qui charme et passe. Par l'insociance ou l'ignorance de sa renommée, par son état qui le jetait à l'écart de la société, de chorse des conditions où il ne pouvait atteindre il semble, avoir pris la vie comme une heure légère et désoccupée, comme un loisir rapide et doux.

Les poètes aiment mieux la liberté et la muse que leur mattresse; le pape offrit à Pétrarque de le séculariser, afin qu'il pût épouser Laure. Pétrarque répondit à l'obligeante proposition de Sa Sainteté; « J'ai encore bien des sonnels à faire. »

Shakspeare, cet esprit si tragique, tira son sérieux de sa moquerie, de son dédain de lui-même et de l'espèce humaine; il doutait de tout; perhaps est un mot qui lui revient sans esses. Montaigne, de l'autre côté de la mer, répétait : Peut-être. Que sais-je? >

#### SHAKSPEARE AU NOMBRE DES CINQ OU SIX GRANDS GÉNIES DOMINATEURS.

#### Pour conelure.

Shakspeare est au nombre des cinq ou six écrivains qui ont suffi aux besoins et à l'aliment de la peusée : ces génies mères sembieut avoir calaude et allalie tous les autres. Homère a fécondé l'antiquité; Eschyle, Sopiuole, Euripide, Aristophane, Horace, Virgile, sout ses fils. Dante a engendér l'Italie moderne, depuis Pétrarque jusqu'an Tasse. Rabelais a créé let lettres françaises; Montalgne, La Fontaine, Molière, viennent de sa descendance. L'Angleterre est toute Shakspeare, et, jusque danse ess derniers temps, il a prété sa langue à Bryon, son dialoque de Walter Scott.

On renie souvent ees maîtres suprêmes; on se révolte courte eux; on compte leurs dédants; on les acess d'entail, de longeur, de biancie, de mauvais goût, en les volant et en se parant de leurs dépouilles; mais on se débat en vain sous leur joug. Tout se teint de leurs couleurs; partout s'impriment leurs traces : lis inventent des most et des noms qui vont grossir le vocabulaire général des peuples; leurs dires et leurs expressions devinennel proventes; leurs personnages field se changest en personnagés réels, lesquels ont hoirs et lignée. Ils ouvrent des horizons d'ob jaillissent des faisceaux de lumière; ils sément des fides, germes de mille autres; leur gersonne sujet, des styles, à tous les arts : leur euvres sont des mises inéquisables on les entrailles mêmes de l'esprit humain.

De tels génies occupent le premier rang; leur immensiéle, leur variélé, leur fécondité, leur originalité, les font reconnaître tout d'abord pour lois, exemplaires, moules, types des diverses intelligences, comme il y a quatre ou cinq races d'hommes dont les autres ne sout que des nuances ou des rameaux. Donnons-nous garde d'insulter aux désordres dans lesquels tombent quédiquélois ces êtres poissants; s'imitions pas Cham le mandit; no ries pès si nous rencontrous nu et endormi, à l'ombre de l'arche échouée un les montagnes d'Arménie, l'unique et solitaire nautonnier de l'abine. Respetons en avrigateur diluvien qui recommença la création après l'épuisemet des cataractes du cle! pieux enfants bénis de notre père, couvrons-lepudiquement de notre manteau.

Shakpeare, de son vivant, n'a jamais pensé à vivre après sa vie que hi importe aujourd'hui mou cautique d'admiration? En admettant est es supositions, en naisonnant d'après les sévérités et les erreurs dont l'esprèt humain est pénétré ou imbu, que fait à Shakpeare une renommée dont le bruit ne peut monter jusqu'à hui? Chretien, au milieu des félicités éternelles, Soccupe-t-il du néant du monde? Déste, dégagé des onbres de la militre, peut dans les splendeurs de Dieu, absisse-t-il un regard sur le gain de sable où il a passé? Athrèe, il dort de ce sommeil sans souffle et san rével, qu'on appelle la mort. Rien donc de plus vain que la gloire au dels du tombeau, à moins qu'elle n'ait fait vivre l'amitié, qu'elle n'ait été tité la vertu, secorable su mallaure, et qu'il ne nous soit donne doir dus les ciel d'une idée consolante, généreuse, libératrice, laissée par nous set la tren.

---

# TROISIÈME PARTIE

## LITTÉRATURE

LES DEUX PREMIERS STUARTS ET PENDANT LA RÉPUBLIQUE.

## CE QUE L'ANGLETERRE DOIT AUX STUARTS.

A ce nom de Stuart, l'idée d'une longue tragédic vient à l'esprit. On se demande ei Shakspeare n'aurait pas din aître à leur époque : non, Shakspeare, envelopé dans le mouvement révolutionaire, n'oit pas eu asser de loisir pour développer les diverses parties de son génie : peut-être même, devenu homme politique, n'eût-il rien produit; les faits auraient dévort sa vie.

La Grande Bretagne doit à la race des Stuarts deux choses inappréciables pour une nation, la force et la liberté, Jacques 1º, en apportant la courone d'Écoses à l'Angléterre, réunit les peuples de l'île en un seul corps, et fit disparaître du sol la guerre étrangère. L'Écosse avait des alliances contientales; presque toutes les fois que des hostilités éclataient entre la France et l'Angléterre, l'Écosse faisait une puissante diversion en faveur de la première. Si l'Écosse n'eût pas été réunie en 1792 à l'Angléterre, celle-ci n'aurait un souterir la longue guerre de la révoluter de la prenavariat un souterir la longue guerre de la révoluter de la Pro-

Quant à la liberté anglaise, les Stuarts la fixèrent en la combattant : Charles I'' la paya de sa tête, Jacques II, de sa race,

#### JACQUES I'T. - BASILICON DORON.

A l'époque où l'on existe, on tient compte des mé liocrités, par la raison que les médiocrités sont hargneuses, intrigantes, envieuses, et que du comm des choses et des lommes se compose le train du monde; miss, lorqu'il a'agit du passé, rien n'oblige à ressusciter le troupeau vulgaire qui, désbaulés sur luirméme par la bonne foi de la mort, serait supérâti de re-

vire e insapable de se tenir debout. Quelques personnages demeurent sur la vielle teile du temps, quand le reste du tableau est éfinée; c'est d'eux qu'il se faut uniquement occuper ; il suffit de nommer les individus secondaires en ne s'arrêtant qu'aux grandes figures qui, à de grands intervalles, secoldent aux grandes figures. Cependant II est essentiel de noter, chemin faisant, les révolutions survenues dans le fond ou dans la forme de la pensée bumaine. Le die sesentiel, pour parter comme les importants et les doctes, car hors la religion et ses vertus, qui seules peuvent produire la liberté, est l'aquéque chois et sessuriet dans ce monde?

Le premier des quatre Staarts qui monta sur le trône d'Angleterre a lissé des ouvrages plus estimés que sa mémoire; je le nomme : il haut motionner les rois qui peuvent écrire sur l'Apocalypse, la vraie loi des monarchies libres, et le Dan royael (Basilicon Doron). Si Jacques l'me se filt pas domé tant de peine afin d'établir le droit divine et comquérir le titre de Majesté secrée, on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de faire passer son malboureut fils nour l'auteur de l'Exon Basilité.

Toutefois le *Don royal* (Basilicon Doron) mérite un examen particulier : il contient des choses historiques intéressantes, et fait voir Jacques I\*\* sous un nouveau jour.

Le Don ou le Présent regal est dédié à Henri, fils ainé de Jacques. Le nii, dans une épitre au jeune prince, lui dit d'abord (je me sers d'une vieille traduction française et natve) : « Et afin que cette instruction soulage votre mémoire, je l'ai divisée en trois parties. La première vous diravite devoir envers Dieu comme chrétien; la seconde, votre devoir vers votre peuple comme roi; et la dernière vous enseignera comment vous avez à soi ne sout ni bounes ni mauvaises, sinon en tant que l'on en use bien ou mai, et qui serviront toutefois à augmenter votre réputation et autorité, si vous en nesz bien.

Le roi s'adresse ensuite au lecteur :

• Or, parmi mes plus secrètes actions, lesquelles, outre mon attente, cont venues à la comaissance du public, il en est ainsi arrivé à mon écrit, suqué je donnai le titre de Don royal, parce que je l'adressais à mon fils alné, destiné de Dieu, comme je crois, pour seoir un jour sur mon trûne andes moi.

I Dout tenir cet écrit plus caché, Javais pris serment du libraire de n'en imprimer que sept copies pour les distribuer et faire garder secrétement par sept de mes plus confidents serviteurs, afin que si par le temps, qui perd et consume toutes choses, les unes étaient perdues, il en restat encore quelqu'une après ma mort, pour servir de gage à mon fils de la sincérité de mon affection envers lui, même du soin que J'ai eu de son éducation.

M. - LITTÉR, ANGL.

 Mais puisque, contre mon dessein, cet écrit est publié partout et ensuite sujet à la censure de tous (car chacun en jugera selon son humeur et sa passion), je suis maintenant contraint d'en permettre l'impression.

La première partic de l'ouvrage, Devoirs d'un roi chrétien envers Dieu, renferme des choses bonnes, mais communes; on n'y trouve guère de remarquable que ce passage:

J'ai nommé la conscience gardienne de la religion. C'est un etil que blieu a mis dans l'homme toujours veillant sur toutes les actions de sa vie, pour lui donner joie et contentement du bien qu'il a fait, et un vif ressentiment au contraire quand II a mai fait. Car comme la conscience sert aux méchanis de torture et de bourreux, aussi est-elle pour consolation aux gens de bien. N'est-ec pas un avantage grand d'avoir chez nous et avec nous, pendant notre vie, le registre de tous les péchés, desquels nous sommes acoursé ou à l'heure de la mort, ou bien au lour du incernent!

Carder doue votre conscience nette, même de deux taches et imperfections auxquelles les bommes sous sujets pour la plupar 1 ou de suipifié qui engendre l'athésime, ou de supersition, mêre des hécésies. Par la première Jentends une âme infectée de lèpre, une conscience cautérisée, devenu sans sentiment de son mai, et endormie dans son péché. Par la supersition Jentends ceux qui se lient eux-némes à une autre règle et forme de servir Dieu que celle qui est ordonnée en sa parde.

La seconde partie du Présent royal, Devoirs d'un roi en sa charge, s'ouvre par ce bel exorde:

• Comme vous portez ess deux qualités de chrétien et de roi, aussí fauli que vous metitiz peine à vous en bien aequitter, afin que vous soyezt do ne chrétien et bon roi tout ensemble, gardant justice et équité en voire administration, ce qui se fera par deux moyens : l'un, à établir de bonnes lois, et les faire bien observer, car l'un saus l'autre ne sort de rien, puisque l'observation de la loi es la twie de la loi; l'autre, que par vos meurs et voir vie vous soyez en bon exemple à vos sujets, car naturellement le poujle forme ses meurs au moule de son prince : même les lois n'ont tant de povoir et d'effet sur les hommes, que la vie et l'exemple de ceux qui leur commandent.

Jacques semble être un prophète de famille, quand il écrit ces paragraphes sur la mort d'un bon roi et sur celle d'un tyran :

« Pour le premier, considérez la différence qu'il y a entre le roi légitime et le tyran; et par ce moyen, vous «entendrez beaucoup mieux quel et voire devoir, car les contraires mis à l'opposité l'un de l'autre se font mieux voir et discerner. L'un sait qu'il est ordonné pour son peuple, et que bieu lui en a commis la charge et le gouvernement, duquel il est comptable: l'autre croit que le pouple est fait pour lui, afin de s'en servir pour ses pasfaiter croit que le pouple est fait pour lui, afin de s'en servir pour ses passions et ses appétits déréglés; en un mot, que son peuple est sa proie; sa tyrannie, le fruit de sa domination.

«Et ores qu'il y en ait que la déloyauté des suiets fait mourir ayant le temos (ce qui arrive rarement), si est-ce que leur réputation vit après eux : et la déloyauté de ses traîtres est toujours suivie de sa punition en leurs corps, biens et renommée; car l'infamie en reste même à leur postérité, Mais quant au tyran, sa méchante vic arme et anime enfin ses sujets à devenir ses bourreaux. Et, bien que la révolte ne soit jamais loisible de leur part, si est-on si las et rebuté de ses déportements, que sa chute n'est guère regrettée par la plupart de son peuple, moins par ses voisins. Et, outre la mémoire honteuse qu'il laisse au monde après soi et les peines éternelles qui l'attendent en l'autre, il arrive souvent que les auteurs de cet assassinat demeurent impunis, et le fait ratifié par les lois, approuvé par la postérité, Il vous est donc fort facile, mon fils, de choisir de ces deux façons de vivre la meilleure; et élisant plutôt le chemin de la vertu, assurer votre vie et votre État : et ores qu'il vous arrive quelque infortune, vous soyez pour le moins regretté des gens de bien, votre vie approuvée, et votre nom en bonne odeur à tout le monde, »

En parlant des excès qu'il faut réprimer, Jacques dit à son héritier :

Puisque vous avez l'autorité du magistrat légitime et souverain, ne soufrez point que ceux desquels vous avez l'homeur d'être issu, et qui auront en paisance et autorité sur vous, soient diffants par qui que ce soit : mêmement, puisque le fait vous touche aussi en particulier, pour ne laisser à ceux qui viendront après vous sujet de vous traîter à la même mesure que vous aurer mesure les autres.

« Avant done l'honneur de tirer votre origine d'aussi illustres aïeux qu'autre prince de la chrétienté, réprimez l'insolence des médisants qui, sous titre de taxer un vice dans la personne, essayent malicieusement de tacher la race et la famille entière pour la rendre odieuse à la postérité, Car quel amour pouvez-vous espérer de ceux qui veulent mal à ceux desquels vous êtes né? Et pour quelle raison détruit-on tant qu'on peut les louveteaux et les renardeaux sous la mère, sinon parce qu'on n'en peut aimer la race malfaisante? Et d'ailleurs pourquoi sera le poulain d'un coursier de Naples de plus grand prix en un marché que celui d'une haridelle, sinon pour l'estime qu'on fait de la race dont il est? Aussi est-ce une chose monstrueuse de voir une personne hair le père et aimer les enfants, et à la vérité le plus court chemin pour rendre le fils méprisé est de diffamer le père et l'exposer en haine. En un mot, j'en parle comme savant par mon expérience propre. Car, outre les jugements de Dieu que j'ai vus à l'œil et remarqués sur les principaux chefs des conspirations faites contre mes pères etaleux, je puis dire avec vérité n'en avoir point trouvé de plus fidèle et affectionnés à mon service, même au plus fort de mes affaires et afflictions, que œux qui les ont fidélement servis jusqu'à la fin, et particulièrement la reine, ma mêre. Pentends de ceux qui lors étaient en âge de discrétion. Ainsi, mon fils, je vous décharge mon œur et ma conscience, en vous ouvrant la vérité, et ne me soucie de ce qu'en diront ou penseront les traîtres, leurs fauteurs et complios.

Ces énergiques paroles font voir que Jacques a été caloramié lorsqu'on a prétendu qu'il avait été-indifférent à la calastrophe de sa mère. Ces paroles ont d'autant plus de mérite qu'il n'était pas roi d'Angleterre lorsqu'il les écrivait. En Écosse, les ennemis de Marie Stuart l'environnaient, et Élisabeth, dont il attendait le trône, vivait encore.

Le paragraphe suivant donne une idée de l'état de l'Écosse à cette époque,

• Co propos me ramentali de parier dos excès et ravages qui se font a nut pays d'Ecoses et aux frontières. De ces gens il y a de deux sortes. Les uns en la terre ferme, qui sont grossiers pour la plupart, et toutefois non sans quelque resde et apparence de civilié. L'autre sorte est aux l'hechierment suuvage et incivile. Faitos valoir étroitement mes ordonnances contre telles gens, leurs chée et conducteurs, et sans doute vous les dompteres. Quant aux autres, auivez ma piète et mon dossein à y hier des peuplades et colonies de gens civilières du declans de notre lle, afin de ramener ces Barbares à quelque douceur et civilière, on blen les transporter ailleurs.

Alsia quant à la frontière, d'autant que je sais si vous n'étes un jour roi de toute l'Île, selon que le droit de votre succession vous y appelle, que malaisément viendrez-vous à bout de jouir paisiblement de cette plus rude et sétrile partie septentirionale, d'icelle même de bien assurer la couronne sur votre tête propre ; il me serait ensuite superfu de vous en paired Awantage. Mais si un jour vous étes seigneur de toute l'île, vous en chevirez aussi la-cilement que de tout le reste; car cette frontière viendra à être le milieu de votre royaume.

« La réformation de la religion fut faite en Écosse assez extraordinairement et par œuvre de Dieu.

• Le changement ne se fit point, sinsi que chez nos voisims d'Angleterre, en Danemark et plusieurs autres lieux de l'Allemagne, avec ordre et par l'autrité du prince, ou magistrat souverain. Aussi quelques espris brouillons et bouillants, parmi les désondres, empiétèrent tellement l'autorité sur le peuple, qu'a yant après goûté la douceur du comanadement, commenchernt à se figurer entre eux-mêmes une forme de gouvernement populaire, et s'y trouvant aumorés premièrement par le mafirage de ma grand mère, pais par celui de feu ma mêret et par la licence du long temps de ma mindi, avanciernet tellement l'euvre de leur démocratic imaginaire, qu'ils or









se nourrissaient plus de là en avant que de l'espérance de se faire tribuns du peuple.

Ga que dit iri Jacques 1" de la faction puritaine explique la théorie du driut driut qu'il fit si malheureusement soutenir dans la suite. N'ayant vu que les troubles et les désolations occasionnés par le principe de la sourcerantel du pruple, il se réfugia dans le drout dreux : Il ne se trouvait pas sese en séredé dans le principe de l'hérédité monarchiuve.

Jacques discourt de la noblesse; il en examine les défauts et les qualités, Le système du roi sur les grandes charges de l'État est d'un esprit judicieu. A l'égard des classes industrielles, Jacques devance les idées de son sécle il vout que l'an donne et que l'an pubhe toute liberté de commerce aux frangers.

Traitant le mariage des princes, Jacques recommande la pureté à son fils : un conseil politique d'une vérité frappante se trouve mélé à ces instructions morales.

« Il vous faut principalement avoir égard aux raisons principales de l'institution du mariage, et toutes autres choses vous seront ajoutées, qui me fait désirer que vous en preniez une qui soit entièrement de votre religion, si son rang et ses autres qualités sont sortables à votre état et dignité, Car bien qu'à mon grand regret le nombre des grands princes, faisant profession de notre religion, soit petit, et à cette cause que ce mien avis réussiraplus difficilement, si vous faut-il penser à bon escient à ces difficultés : à savoir comment vous et votre femme serez une chair, pour tenir cette union et amitié nécessaire, si vous êtes membres de deux Églises opposites; diversité de religions apporte quand et soi diversité de mœurs ; et la division de vos pasteurs causera division parmi vos sujets, qui prendront exemple sur votre maison et famille; outre la conséquence d'une mauvaise éducation de vos enfants. Et ne présumez pas de pouvoir toujours manier et former une femme à vos mœurs. Salomon s'y trompa et se laissa tromper aux femmes, le plus sage toutefois de tous les rois ; et, à la vérité, le don de persévérance est de Dieu, non pas de nous. »

Si Charles I" cût suivi le conseil que Jacques donnaît à Henri, il se fût épargné bien des malheurs.

An roste, l'horreur avec laquelle le roi d'Ecoses parle de certaines dépravaitons me fait croire que, sur ce point, il a été encore mal jugé : un mot soldatesque de notre Henri IV ne peut pas taire autorité historique : il ne laut prendre ce mot que pour un rentre-sant-gris. L'abandonnement aux atoris pouve la faiblesse et ne suppose pas nécessairement la corruptaquand on est livré à des vices honteux, on les cache ; mais on ne fait pas avec un certain accent l'éloge des vertus contraires : le voile des paroles courirais mal la roqueur du front. La troisième partie du Busilicon Doron, des Déportements d'un roi, ès choses communes et indifférentes, anues par sa naïveté. Jacques institut son fils à être attentif à su gréce et a fogo at dubé. Flouri ne doit être ni friand, ni gournand; son vivre doit être appreié saus beaucoup de sauces, car ces compositions et me-linges ressemblent mieux à médecine qu'à viande, el l'usage en était anciennement blâmé par les Romains. • Henri doit éviter l'ivrognerie, viu equi eroit avec l'age et ne meurt qui avec la vier. E avotre maniger, mon fils, ne soye grossier et indivil comme un cynique, ni mignard et délicat comme une épousée; mais mangez d'une façor franche, virile et homète.

«Soyes parcillement modésé en votre dormir... ne vous arrêtez point aux songes ni aux présages... Votre habillement doit être modesto, nou superflu comme d'un dé-bauché, non chétif et mécanique comme d'un faquin, non trop curieus-ment «méchi et façonné comme d'un galant de cour, ni d'une façon grossière et mistique comme cel un manant, non bigarré comme d'un gendarme éventé ou d'un mignon frisé, ni trop grave et simple comme d'un homme d'Eglies... En temps de guerre, que voire vétenent soit bus grave et voire contennence plus gaillarde et relevée. Toutédois que ce soit saus porter vos cheveux longs ou laisser croître vos ongles, qui ne sont mé excrément de mature. »

Quant aux jeux et aux exercices, Jacques veut que son fils y mette du choix; il recommande le courrir, le auter, le tirer des armes, le tirer de l'arc, le jouer à la paume. « Exercez-vous, mon fils, à dompter les grands chevaux, et qui ont le plus de fougue, afin que je puisse dire de vous ce que Philippe dissit de son fils Alexandre : « La Maccdoine est trop peu de choes pour lui».

Jacques permet aussi la chasse, mais la chasse aux chiens courants, qu'il trouve plus noble et plus propre à un prince. Au reste, il renvoie sur ca point son fils à Xénoplion, • auteur ancien et renommé, lequel n'a eu dessein, dit-il, de fiatter ni vous ni moi.

« Quant au langage, mon fils, soyez franc en votre parler, malf, nel, control te sentencieux, évitant ces deux extrémités, ou de termes grossiers et rustiques, ou de mots trop recherchés qui ressentent l'écritoire... Si voire esprit vous porte à composer en vers ou en prose, c'est chose que je ne veux blainer. N'entreprenez point de trop long ouvrage; que cela ne vous divertiess de voitec charge.

« Pour écrire dignement, il faut diire un sujet digne de vous, plein de vertu et non de vanité, vous rendant toujours clair et intelligible le plus que vous pourrez. Et si ce sont vers, souve.nez-vous que ce n'est la partie principale de la poésie de bien rimer et couler doucoment avec mots bien propres et bien choisis; mais pluité, lorsqu'ele sera tournée en prose, d'y faire voir une riebe invention des fleurs poétiques et des comparaisons belles d'judicianes, afin que la prose même rétienne le lustre et la grâce du pôme. Je vous avise aussi d'écrire en votre langue propre; car il ne nons reste quasi rien à dire en gree et en latin, et prou de petits écoliers vous surpasseront en ces deux langues. Joint qu'il est plus séant à un noi d'armer et enrichir sa langue propre, en laquelle il peut et doit devancer tous ses sujets, comme pareillement en toutes autres choses honnéles et recommandables.

Ces derniers conseils sont eurieux : ce roi auteur qui s'exprimait avec tand'emphase devant ses parlements, montre ici du goût et de la mesure, Son ouvrage finit par une grande vue : Jacques eroit que tôt ou tard la réunion de l'Écosse et de l'Angleterre produira un puissant empire.

Le me suis étendu sur le traité du Don royal, presque ignoré aiplard'hui; on ne le connaît guère que par un de ces jugements composés à l'usage de ceux qui ne lisent rien, par ceux qui n'ont point lu. Voltaire feuilletait tout, sans se donner le temps d'étudier; il a jeié dans le monde une fouté de ces opinions de prime-abord qu'adoptent l'ignorance et la parsse; si quelquefois l'auteur de l'Essai sur les meurs rencontre juste, c'et qu'il devine. Ainsi de siècle en siècle, des choses d'une fausseté évideute sont crues et répétées comme articles de foi; elles acquièrent par lo temps une sorte de vérité et d'authenticité de mensonge que rien ne saurait étruire.

Heni, ee nom me fait mal à derire, Heni, à qui le Basilicon Doron est déresé, mourt à l'âge de dix-huit ans. S'il elt vécu, Charles l'\* n' citt pas régué; les révolutions de 1619 et de 1638 n'auraient pas eu lieu; notre révolution n'aurait pas eu les mêmes conséquences: sans l'antécédent du jugement de Charles l', l'idée ne serait venue à personne en France de corduire Louis XVI à l'échafaud; le monde était changé.

Ces réficcions, qui se présentent à l'occasion de toutes les catastroptes bistòriques, son vaines : il y a toujours un moment dans les annales des pouples où, si telle chose n'était pas advenue, si tel homme n'était pas mort or était mort, si telle mesure avait été prise, si telle faute n'avait été faite, frien de ce qui est arrivé ne serait arrivé. Mais Dieu vout que les hommes naissent avec le caractère propre à l'évérennent qu'ils doivent annener : Louis XVI a ent fois pur se survey; il no s'est pas sauvé, tout simplement parce qu'il était Louis XVI. Il est donc puéril de se lamenter sur des acrietts qui produisent ce qu'ils sont destinés à produier à étaique pas dans lavie, mille lointains divers, mille futuritions s'ouvernt devaut nous; expendant vous r'atteigne qu'un broire, vous ne couvez qu'u un avein;

#### BALEIGH. - COWLEY.

Jacques I" tua le fameux Walter Raleigh: l'Histoire universelle est encore lue à cause de sir Walter lui-même: s'il y a des livres qui font vivre le nom de leurs auteurs, il y a des auteurs dont le nom fait vivre leurs livres.

Cowley, dans l'ordre des poëtes, arrive immédialement après Shakspeare, bien qu'il fât né plus lard que Milton : royaliste d'opinion, il travailla pour le théâtre, et composa des poëmes, des satires et des ékgies. Il abonde en traits d'esprit; sa versification manque, dit-on, d'harmonie; son style, souvent recherché, est cependant plus naturel et plus correct que celui de ses prédécessurs.

Cowley nous attaque : dopuis Surrey jusqu'à lord Byron, il n'y a cu peut-être pas un écrivain anglais qui n'insulte le nom, le caractère et le génie français. Nous, avec une impartialité et une abnégation admirables, nous acceptons l'outrage : confessant humblement notre infériorité, nous célébrons à son de tromp l'excellence de tous les auteurs d'outremer nés ou à naître, petits ou grands, mâles ou femelles,

Dans son poëme de la guerre civile, Cowley s'écrie:

It was not so, when Edward prov'd his cause, By a sword stronger than the salique laws, . . . . . ; when the French did fight, With women's hearts, against the women's right.

 Il n'en était pas ainsi quand Édouard soutenait sa cause par une épée plus forte que la loi salique, alors que les Français combattaient avec des cœurs de femmes contre le droit des femmes.

Le roi Jean, Charny, Ribeaumont, Beaumanoir, les trente Bretons, Duguesclin, Clisson, et cent mille autres, avaient des cœurs de femmes.

De tous les hommes qui ont illustré la Grande-Bretagne, celui qui m'atire le pius est lord Falklant j' la souhaité ennt fois avoir été ce modèle accompil de lumières, de générosité, d'indépendance; de n'avoir jamais paru sur la terre daus ma propre forme et sous mon nom. Doué du tripe génie des lettres, des armes et de la politique; fédèle aux Muses sous la tente, à la liberté dans les palais; dévoué à un monarque infortuné, sars méconnaître les fautse de ce monarque, Falkland a laissé un souvenir méé de mélancolie et d'admiration. Les vers que Cowley lui adresse au retour d'une expédition militaire sont nobles et vrais : le poète commence par ésu-unéer les vertus et les talents de con hifers qui si il ajoute ;

Such is the man vhom we require the same We lent the north; untouch'd, as is his fame,

#### ESSAI SUR LA LITTÉRATURE ANGLAISE.

Were for sad war and bloody hattles born; Let them the state defend, and he adorn.

völäl Phomme que nous demandons aux Ecossais, tel que nous le leur avos prèté, exempt de blessures comme sa gloire. Trop bou pour la gerre, il doit étre tema aussi loin du danger qu'il est de la crainte. Les genriers dont la valeur est le seul art... sont nés pour la trisle guerre el les builles sanglates : qu'ils dédendent l'État et que Falkland l'embellisse.

Inuliies veux I la vie au milieu des malheurs de son pays devint à charge. À l'ami des Muses. Sa tristesse se laissait remarquer jusque dans la dépigneme de ses vètements. Le matin de la première bataille de Naseby, on dévins son dessein de mourir au changement de ses habits; il se para romme pour un jour de fête; il demanda du linge blanc : 3 Jen eveux pas, dit-llen souriant, que mon corps soit trouvé dans du linge sale : je prévois de grands malheurs, mais j'en servai debras vaut la fin de la journée. « Il se mit au premier rang du régiment de lord Byron : une balle de la liberté qui sinait l'affactiont it des arrendants de l'honquer dont il data l'esclave.

Il reste quelques discours et quelques vers de Falkland : secrétaire d'État de Charles I", il rédigeait avec Clarendon les proclamations royales. Il aida Chilling Worth dans son Histoire du Protestoutisme.

La Bible, traduite en partie sous Henri VIII., unt retraduite sous lacques II par les quarante-sept savants : cette dernière traduction est un chef-d'œuvre. Les auteurs de cet immense ouvrage firent pour la langue anglaise ce que Luther fit pour la langue allemande, ce que les écrivains, sous Louis XIII, firent pour la langue rinaçaise : lis la fixèrent.

# ÉCRITS POLITIQUES SOUS CHARLES I'' ET CROMWELL.

Obercher les lettres dans les temps d'orage, c'est demander un abri à ces vullées paisibles que les poètes placent au bord de la mer; mais si fon n'est mené par quelque génie heureux dans ces retraites, d'autres espriis vous pousent au milieu de la tempéte et des flois. La politique monte sur letrépied est entanéme en sibyle, les pamphiels, es lebles, les vers ses tiriques abondent, s'imprègnent de haines et sont écrits avec le saug des factions. Les gourres civiles d'Augleterre firent pulluler des productions diplonables.

Un de ces fanatiques que Butler a livrés au ridieule s'écrie :

· An slarm to all flesh, etc.

M. - LITTER, ANGL.

- Howle, howle, shrick, bawl and roar, ye lustfull, cursing, swearing, drunken, lewd, superstitious, devilish, sensual, earthly inhabitants of the whole earth; box, box, you most surply trees and lofy oaks; ye tall codars and low shrubs, ery out aloud; hear, hear ye, proud waves, and boistrous seas; also listen, ye uncircumeised, stiff-necked, and mad-raging bubbles, who even hate to be reformed.
  - Alarme à toute chair, etc.
- Hurlez, hurlez, criez, beuglez, rugis-sez, ô vous, ilbidineux, maufils, pirurus, ivorgos, inipurs, supersitienx, diaboliques, sensuels, habitants terrestres de la terre. Courbes-vous, courbez-vous, û vous arbres très-dé-daigneux; et vous, chénes élevés, vous, hants cédresest petits buissons, criez de toutes vus forees; écoutez, écoutez, vagues orgueilleuses, et vous mers indomptables, écoutez aussi, vous, incirconcis, écume roide, nue et euragée, qui balssez la réorme. »

Les poëtes égalaient les orateurs.

Dear friend J. C., with true unfeigned love I thee salute.

dear friend; a member joyndy knit To all in Christ, in heavenly places su; And there, to friends no stranger would I be, For truly, friend, I dearly love and own All travelling souls, who truly sigh and groun

For the adoption which sets free from sin, etc.

Cronwell ne s'élevait guère au-dessus de cette éloquence; on peut enje ger par ses discours obscurs et ses lettres diffuses. Sa poésie était dans les faits et dans son épée : if fut poète quand il regarda Charles l' dans sou cercueil. Sa muse était cette femme qui, à son dire, lui était apparue dans son enfance et lui avait annoné la royanté.

#### L'ABBÉ DE LAMENNAIS.

La révolution française a produit aussi des écrivains qui ont vu la liberté dans la religion; mais ici notre supériorité est manifeste. C'est dans les champs de la Croix que l'abbé de Lamennais a recueilli cet intérêt sitendre pour la nature humaine, pour les classes laboricuses, pauvres et souffrantes de la société; c'est en errant avec le Christ sur les chevnins, en voyant les poêts ressembles aux pieds du Sauveur du monde, qu'il a retrouvé la poésée de l'Avangile. Ne dirait-on pas que ce tableau est une parabole détachée du sermon de la Montagne?

- C'était une nuit d'hiver. Le vent soufflait dehors, et la neige blanchissait les toits.
- « Sous un de ces toits, dans une chambre étroite, étaient assises, travaillant de leurs mains, une femme à cheveux blancs et une jeune fille.
- « Et de temps en temps la vieille femme réchauffait à un petit brasier ses mains pâles. Une lampe d'argile éclairait cette pauvre demeure, et un rayon de la lampe venait expirer sur une image de la Vicrge, suspendue au mur.
- « Et la jeune fille levant les yeux regarda en silence, pendant quelques moments, la femme à cheveux blancs; puis elle lui dit : « Ma mère, vous n'avez pas été toujours dans ce dénûment. »
  - \* Et il y avait dans sa voix une douceur et une tendresse inexprimables.

    \* Et la femme à cheveux blancs répondit : « Ma fille. Dieu est le mattre :
- ce qu'il fait est bien fait. »

  « Ayant dit ces mots, elle se tut un peu de temps : ensuite elle reprit :
- Quand je perdis votre père, ce fut une douleur que je crus sans consolations : cependant vous me resticz : mais je ne sentais qu'une chose alors,
- Depuis, j'ai pensé que s'il vivait et qu'il nous vit en cette détresse, son ame se briserait : et j'ai reconnu que Dieu avait été bon envers lui.
- La jeune fille ne répondit rien, mais elle baissa la tête, et quelques larmes, qu'elle s'efforçait de cacher, tombèrent sur la toile qu'elle tenait entre ses mains.
- La mère ajouta : Dicu qui a été bon envers lui a été bon aussi envers nous. De quoi avons-nous manqué, tandis que tant d'autres manquent de tout?
- « Il est vrai qu'il a fallu nous habituer à peu, et, ce peu, le gagner par notre travail; mais ce peu ne suffit-il pas? et tons n'ont-ils pas été dès le commencement condamnés à vivre de leur travail?
- Dieu, dans sa bonté, nous a donné le pain de chaque jour; et combien ne l'ont pas! un abri ; et combien ne savent où se retirer!
  - Il vous a, ma fille, donnée à moi : de quoi me plaindrais-je?
- A ces dernières paroles, la jeune fille tout émue tomba aux genoux de sa mère, prit ses mains, les baisa, et se pencha sur son sein en pleurant,
- Et la mère, faisant un effort pour élever la voix : « Ma fille, dit-clle, le bonheur n'est pas de posséder beaucoup, mais d'espérer et d'aimer beaucoup,

- Notre espérance n'est pas ici-bas ni notre amour non plus, ou, s'il y
  est, ce n'est qu'en passant.
- « Après Dieu, vous m'ètes tout en ce monde; mais ce monde s'évanouit comme un songe, et c'est pourquoi mon amour s'élève avec nous vers un autre monde,
- Lorsque je vous portais dans mon sein, un jour j'ai prié avec plus d'ardeur la Vierge Marie, et elle m'apparut pendant mon sommeil, et il me semblait qu'avec un sourire céleste elle me présentait un petit enfant.
- Et je pris l'enfant qu'elle me présentait, et lorsque je le tins dans mes bras, la Vierge Marie posa sur sa tête une couronne de roses blanches.
- Peu de mois après vous naquites, et la douce vision était toujours devant mes yeux. »
- Ce disant, la femme aux cheveux blancs tressaillit, et serra sur son cœur la jeune fille.
- A quelque temps de là une âme sainte vit deux formes lumineuses monter vers le ciel, et une troupe d'anges les accompagnait, et l'air retentissait de leurs chants d'allégresse.

Nous vivons, comme au siècle de Cromwell, dans un siècle de réforne : si ormerarque au temps de Cromwell plus de morale et plus de conviction dans les âmes, on remarque dans notre temps plus de manssétude et de douceur dans les esprits. Le sentiment du puritain est loin de cette harmonie et de cette paix que la philosophie religieuse de M. Ballanche introduit dans le christianisme.

KILLING NO MURDER. — LOCKE. — HOBBES. — DENHAM. — HARRINGTON. —
HARVEY. — SIÉTÉS. — MIRABEAU. — BENJAMIN CONSTANT. — CARREL.

Le pamphlet le plus célèbre de cette époque fut le Killing no murler, éturn l'est pas assassiere. L'auteur, le colonel républicain Titus, invite, dans une dédicace ironique, son Altese Olinier Cromuzell à mourir pour le bonheur et la délivrance des Anglais. Depuis la publication de cet écri, no ne vir plus le Protecteur sourire; ils esentiat handonné de l'esprit de la révolution d'où lui était venue sa grandeur. Cette révolution, qui l'avait pris pour guide, ne le voulait pas reconnaître pour maître. La mission de Cromwell était accompile; sa nation et son siècle n'avaient plus besoin de lui : le temps ne s'arrête pas pour admirer la gloire; il s'en sert et passe outre.

Fai lu (dans Gui Patin peut-être) un fait curieux; il n'a jamais été remarqué, que je crois : le docteur affirme que Killing no murder fut d'abord écrit en français par un gentilhomme bourguignon.

b

Voici Locke comme poête : il fit de très-mauvais vers en l'honneur de Gromwell ; Waller en avait fait de très-beaux,

La bassesse de la flatterie, qui servit à l'objet de l'adulation, n'est que fectuse d'une conscience infirme : on exalte un mattre qui n'est plus, pour justifier par l'admiration la servilité passée. Cromwell trabit la liberté dotif était sorti ; si le succès était réputé l'innocence; si, débauchant jusqu'à la postérité, le succès la chargeait de ses chaînes ; si, esclave future esgendrée d'un passé esclave, cette postérité subordonnée devenait la complete de quiconque aurait triomphé, où serait le foris? où serait le prix des sacrifices? Le bien et le mai n'étant plus que relatifs, toute moralité réflorait des actions hungaines.

D'un autre côté, qui voudrait défendre la sainte indépendance et la cause du faible contre le fort, si le courage, opposé à la vengeance des abjections du présent, devait encore subir le blame des lâchetés de l'avenir l'. L'infortune sans voix perdrait jusqu'à l'organe de la plainte, et ces deux grands avocats de l'oppriné, la probliée et le génie.

Hobbes, royaliste par haine des doctrines populaires, se jeta dans une extrémité opposée; il dériva tout de la force et de la nécessité; réduisant la justice à une des fonctions de la puissance, et ne la faisant pas sortir du sens moral, il ne s'aperçut pas que la démocratie avait autant de droit que l'unité à partir de ce même principe. La société, qui allait selon sa pente naturelle vers l'établissement populaire, ne rétrograda point avec le système de Hobbes, malgré les excès de la révolution anglaise; elle ne fut arrêtée dans sa marche que par Louis XIV, qui lui barra le chemin avec sa gloire. Hobbes enseignait le scepticisme, ainsi que nos philosophes du dix-huitième siècle, d'un ton impérieux et de toute la hauteur dogmatique. Il voulait qu'on crût ferme à ce qu'il ne croyait pas, et il préchait le doute en inquisiteur. Son style a de l'énergie, et son Thucydide est trop décrié, Cet esprit fort était le plus faible des hommes; il tremblait à la pensée de la tombe : la nature le conduisit iusqu'à l'âge de quatre-vingt-douze ans. pour le livrer évanoui à la mort, comme un patient tombé en défaillance est porté sous le fer fatal.

Sir John Denham vit encore un peu dans son potem descriptif de Cooper's Hill. Il était royaliste et agent à Londres de la corre-pondance de Charles l'avec la reine; Cowley l'était à Paris : les Muses servaient la tendresse conjugale et le malheur.

L'Oceana d'Harrington est une répétition de l'Utopie de Thomas More. Où un gouvernement parfait se trouve-t-il? En Utopie, nulle part, comme le nom le signifie.

Harvey écrivit sa découverte de la grande circulation du sang. Aucun médecin en Europe, ayant atteint l'âge de quarante ans, ne voulut adopter la doctrine d'Harvey, et lui-même perdit ses pratiques à Londres, parce qu'il avait trouvé une importante vérité. Harvey fut encouragé de Charles fe et lui deneura fidèle. Servet, brible en fépige per les catuloliques, et en personne par Calvin, avait indiqué la circulation du sang dans le ponnon: le siècle ne fit d'un savant de génie qu'un hérétique vulgaire, lequel un autre hérétique conduist au baben.

Au reste, quant aux pamphlets anglais de pure politique, lorsqu'ils ne sont point infectés du jargon théologique de l'Époque, ce qui est rare, lis restent à une immesse distance de nos investigations modernes. Si vous ne exceptez Milton, aucun publiciste do la révolution de 1649 u'approche de Sièyès, de Mirabeau, de Benjamin Constant, encore moins de Carrel : ce dernier, servé, ferme, habile et logique écrivain, a dans sa manière quelque chose de l'éloquence positive des faits : son style crouse et grave; c'est de l'històrie par les monuments.

# MILTON.

## SA NAISSANCE. - COLLÉGE.

Au-dessus d'une foule de prossiteurs et de poétes, pendant les rhigne, or ageun de Charles l'et du Protectur, Séléve la belle tête de Milton, of sont les contemporains de ce génie, les Cowley, les Walter, les Duvenant, les Marvel, les Suelling, les Crashaw, les Lovelace, les Davenant, les Wilher, les Habington, les Herbert, les Carew, les Stanley? Excepté deux ou trois de ces nomes, quel lecteur français connaît les autres? Le Génie de Christianiume parte raisonnablement du Paradis Pardu : J'awais haire anneude honorable d'une partie de mes jugements sur Shakspeare et Danley; in's ir en à réparer auprès de Homme dont le poême a été flocession de ces recherches sur la littérature anglaise : il ne me reste qu'à développer les motifs d'une admiration acreue par un examen plus approfondi d'un ed-d'acure. Obligé de m'arrêter à des beauties que J'essayais de faire passer dans notre langue, je les ai mieux appréciées, en désespérant de les reproduire telles quoi je les entais.

Milton n'était plus; on ne le connaissait pas : son génie, sorti du tembeu comme une ombre, vint demander au monde pourquoi on l'igoorait sur la terre. Etomé, on regarda ces grands mânes; on se demanda si réellement l'auteur de douze mille vers oubliés était immortel. La vision éclatante et majesteuse fit d'abort baisser les yeux, puis on se prosterna ét on adora. Afors il fallut savoir ce qu'avait été le secrétaire de Cromwell, ce pamphlétaire apologise du régicide, détesté des uns, méprisé des autres. Bayle commença et senquit des faits touchant la taille et la mine de Milton : cette mine là était fière et valait bien celle d'un roi.

Use madélicion était dans la famille noble de Milton, déponillée de sa sértune pendant les guerres eiviles de la Rose rouge et de la Rose blanche : le père de Milton était protestaut, et son grand-père, catholique; colui-ci avait étébérité son fils. La malédiction de l'aïeul, sautant une génération, se repas sur la têt de pieti-fils.

Le père de Milton, diabli à Londres, où il devint notaire (serieners), géouss Saral Casadon, de l'ancienne familie de Bradchaw ou des Hanghton, dont il ent une fille, Anne, et deux fils, Jean et Christophe. Christophe Christophe Christophe Christophe Christophe Christophe de Common Pleas sous Jacques II; il s'éteignit dans l'obscarité, dépositifé ou démissionaire de sa place, pou de temps après ou avant la révolution de 1688; Jean Taise fut républicain et mourut non aperque commes on fère : mais la raison de la muit qui l'environnait était d'une tout autre autre; o peut dire de lui ce qu'on a dit de la montagne sainte dans le dei : On ne la voyait point, parce qu'elle était obscureie par l'excès de la busière.

Le père de Milton aimait les arts : il avait composé un in Nomine à quatre parties; quelques vieux airs de lui ont été conservés dans le recueil de Wilby. Apollon, partageant ses présents entre le père et le fils, avait donné la musique au père, la poésie au fils.

> Dividuumque deum, genitorque, puerque tenemus. (Millo ad patrem.)

Milan, lo père, était peut-être né en France. Son immortet fils naquipe de l'Aigle, angure et symbole. Shakspeare vivait encore : Milton reçui une étacation domestique lettrée, à l'ombre du tombeau de ce grand génie houle. Il acheva ses humanités à l'école de Saint-Paul à Londres, sous le docteur Alexandre Gill; il eut pour tuteur Young, puritain. Son extréme application à l'étude lui donna de bonne heure des douleurs de tête et une grande faiblesse de vue; maux habituels de sa vie, dont il avait reçui le grande sa mère. A dis-espt ans il passa au collège de Christ à Cambridge en qualité de pensionnaire minor, et à la surveillance du savant William Caupet, depuis évêque det Cork et Ross en l'Iradic. La beaudé de Milton et lis surnoment - à la dane du collège de Christ : s'he lauly of Christ's collège: il rappelle complaisamment ce nom dans un de ses discours à l'un séranté, il doma de se marques de ses dispositions potiques, en compositente, il coma de se marques de ses dispositions potiques en compositente.

sant des pièces latines et des paraphrases des psaumes en vers anglais. L'hymne sur la Nativité est admirable de rhythme et d'un effet inattendu.

« C'était l'hiver; l'enfant né du ciel était venu enveloppé dans de rudes et pauvres langes; la nature s'était dépouillée de sa riante parure pour sympathier avec son maître; ce n'était pas le moment pour elle de se liver aux plaisirs avec le soleil son amant; seulement elle avaît caché sa faiblesse sous l'innocente neige, et jeté sur elle le saint et blane voile des vierges.

La terre était en paix; les rois demeuraient en silence, comme éils sentaient l'approche de leur souverain. Les vents caressaient les vagues annonțant tout bas de nouvelles joies au doux océan. Les étoiles, regardant immohiles et surprises, ne voulaient pas s'enfuir: malgré toute la lumière du matin, elles s'obstinaient à briller dans le ciel, jusqu'à ce que leur seigneur leur parlât lui-même, et leur dit de s'en aller, »

Reçu bachelier en 1628, Milton, maltre en 1632, quitta Cambridge par esprit d'indépendance, il refusa d'entrer dans le elergé. « Celui qui s'engage dans les ordres, dit-il, souscrit à son esclavage et prête un serment : il lui faut alors ou devenir parjure ou briser sa conscience. »

Quelquus passages de sa première élégie latine, où il a l'air de préférer les plaisifs de Londres aux ennuis de Cambridge, devinnent la source des calomnies que l'on répandit contre lui dans la suite : on l'accusa d'avair élé vou de l'université après les désordres d'une impure jounese; des pamphles assurèrent qu'il avait été foré d'aller cacher avi een Italie. Johnson pense que Milton fut le dernier étudiant de l'université puni d'une peine corporelle. Rien de tout cela n'est vrai, et ne s'accorde même pas avec les dates d'une vie aussi correcte que religieuse.

## MILTON CHEZ SON PÈRE. - OUVRAGES DE SA JEUNESSE.

Le père de Milton ayant fait une petite fortune s'était retiré à la campagne d'Horton, près Colebrooke, en Buckingham-Shire. Milton l'y rejoiguit, et passa cinq années enseveil dans la lecture des auteurs gress et latins. Il faisait de temps en temps quelques courses à Londres pour achèter des livres et prendre des Jeçons de mathématiques, d'escrime et de musique.

Il écrivait à un ami qui lui reprochaît de vivre dans la retraite: « Vous croyez qu'un trop grand amour d'apprendre est une faute; que je me suis abardonné à réver inutilement mes années dans les bras d'une solitude lettrée, comme Endymin perdait ses jours avec la lune sur le mont Latmas. » Mais ces belles espérances dont vous m'entretenez, qui fattent is vanité à la jeunesse, ne à secordent point avec ce casque obseur de Pluton, dont part Blomère. Je mettrais à sec casque, si dans ma vie cachée, ja à vais d'autre vue que de saisfaire une frivole curiosité. Mais l'exemple errible rapporté dans l'Evangile, du serviteur qui avait enfoui son talent, est préent à mes yeux: ce n'est pas le plaisir d'une étude spéculative, c'êst la considération même du commandement évangélique qui m'empéche d'altre assi vite que d'autres et me inten par un religieux respect. Ceperdunt, afin que vous voylez que je me défie quélquelois de moi-même, et que je predis oté de certain retardement en moi, f'ai la hardisses de vous envoyre quelques-unes de mes réveries de nuit, dans la forme des stances de Plétarous.

> How soon hath Time, the subtle thief of youth, Stoln on his wing my three and twentieth year! My hasting days fly on with full carreer, But my late spring no bud or blossom shew'th.

Combien vite le temps, adroit voleur de la jeunesse, a dér bé sur son aile mes vingt-trois années! Mes jours hâtés fuient en pleine carrière; mais mon dernier printemps ne montre ni boutons ni fleurs. . . . . . .

De 1624 à 4638 il composa l'Arcades, Comus ou le Masque, Lycidas, dans lequel il semble prophétiser la mort tragique de l'évêque de Laud; l'Allegro et le Penseroso, des Élégies latines et des Sylves.

Johnson a fait de l'Allegro et du Penseroso une vivc analyse.

 L'homme gai entend l'alouette le matin; l'homme pensif entend le ressignol le soir.

L'homme gai voit le coq se pavaner, il prête l'oreille à l'écho qui rébele bruit du cor et de la meute dans le bois; il voit le soleil é d'ever avec gloire; il écoute le chant de la latitère; il reparde les travaux du laboureur de du faucheur; il jette les yeurs sur une tour éloignée où réside quelpe belle dans : la muit il fait ses édifices de quelque conte fabuleur.

L'homme pensif tantôt se promène à minuit, our rêver, tantôt écoute le triste son de la cloche du couvre-feu. Si le maurais temps l'oblige de renter ches lui, il à sasied dans une chambre échairée par la lueur du loyer. Ayast près de lui une lampe solitaire, il épie l'écloie du pôle pour découvrir l'habitation des sunse séparées de leurs corpe, ou bien il lit les schens pathé-tiques de la tragédie ou de l'épopée. Quand vient le matin, matin obscurci par la pluie et le vent, il erre dans les sombres torêts où il n'y a pas de sentier; il lumbe assompi au bord de quelque eau qui murmure, et, dans un enthousisme métancolique, il attend un rêve d'avenir ou une musique exclute par quelque personnages aériens.

La gaseté et la mélancolie sont toutes les deux solitaires, silencieuses
 M. — LITTÉR, ANGL.

habitantes des cœurs qui ne reçoivent ni ne transmettent des sentiments.

• L'homme qui assiste à la ville aux fêtes brillantes, aux savantes comé-

- dies de Ben Johnson et aux drames sauvages de Shakspeare (wild dramat of Shakspeare).
- « Le pensif, loin de la foule, se promène dans les cloîtres, ou fréquente les cathédrales. »

Pour le vieil âge de la gaieté, Milton ne fait point de provisions; mais il conduit la mélancolie avec une grande dignité jusqu'à la fin de la vie.

Je ne sais si les deux caractères sont suffisamment distincts; on ne peut trouver, il est vrai, de la gaicté dans la mélancolle du poète; mais j'ai peur qu'on ne rencontre quelque mélancolle dans sa gaicté. Le Penserore et l'Allegro sont deux nobles efforts d'imagination,

Milton a emprunté plusieurs images de ses beaux poèmes à l'Anatome de la mélancolie, par Burton, imprimée en 1624.

#### MILTON EN ITALIE.

En 1638, Milion oblint de son père la permission de voyager. Le vicente Scudamore, ambassadeur de Clarles 1º, recut à Paris l'applogisés futur du meutre de ce roi; il le présenta à Gordius. A Florence, Milton vieile Galilée presque aveugle et demi-prisonnier de l'imquisition; il a souvest rappéel le courrière céleste, nuncina sidereus, dans le Paradia perdit, pli reudant ainsi l'hospitalité des grands hommes. A Rome, il se lia avec llostein, bibliotheciare du Vatienn. Chez le cardinal Barberini, il entendit chanter Louora; il lui adrossa des vers inspirés par les lieux qui avaient entendu la voir d'Horace.

Altera Torquatum cepit Leonora poetam, Cujus ab insano cessit amore furens. Ah: miser ille tuo quanto felicius ævo Perditus, et propter te, Leonora, foret:

« Une autre Léonore ravit le Tasse, qui devint insensé par l'ardeur de l'amour. Ahl qu'avec bonheur de ton temps, Léonore, l'infortuné se serait perdu pour toi l »

Milton s'est plu à renfermer son génie dans quelques sonnets italiens; on aime à voir le terrible chantre de Satan se jouer à travers les doux nombres de Pétrarque.

· Ie chante, non entendu de mon bon peuple; l'ai changé la belle Tamise pour le bel Arno. L'amour l'a voulu; l'amour n'a jamais voulu quelque chose en vain.

Milton counut à Naples Manso, marquis de Villa, vieillard qui eut le double honneur d'être l'ami du Tasse et l'hôte de Milton : il adressa à ce demier un distique renouvelé du pape saint Grégoire :

> Ut mens, forma, decor, facies, mos, si pietas sic, Non Anglus, verum Hercle, angelus ipse fores.

•Si la piété répondait au génie, à la forme, à la bonne grâce, à la beauté, aux manières, par Hercule I tu ne serais pas un Anglais, mais un ange. » Millon lui paya sa dette de reconnaissance dans une églogue latine pleine de charme.

> Diis dilecte senex, te Jupiter æquus oportet Nascentem, et mili lustrarit immine Phoebus, Atlantisque nepos; neque enim nisi charus ab ortu Dis superis poterit magno favisse poetæ.

Vieillard aimé des dicux, il faut que Jupiter (j'emprunte ici l'élégante tradection de M. Villemain) ait protégé ton berceau, et que Pheebus l'ait édairé de sa douce lumière; car il n'y a que le mortel aimé des dieux dès sa paissance, qui puisse avoir eu le bonheur de secourir un grand poête.

Le chantre à venir des innocentes joise d'Échen priaît le cied de lui accorde de la compartant proportant alors de célèbrer les rois de la Grande-Bertagne, cet Arthur qui « livra des combats sur la terre, » terreis bella mecatem, Millon n'obint pas la faveur qu'il implorait ; il n'a eu pour ami et pour défenseur de von nom que la postérité. Le poète convie Mauso de ne pas trop mégriere une muse hyperboréeune; car, lui dit-il gradeusement, « dans l'ombre obscure de la nuit nous croyons avoir entendu des cygnes chantes un la Tamise; »

> Nos etiam in nostro modulantes flumine cygnos Credimus obscuras noctis sensisse per umbras.

Milton avait formé le projet de parcourir la Sicile et la Grèce : quel précurseur de Byron! Les troubles de sa patrie le rappelèrent : il ne rentra point en Angleterre sans avoir vu Venise, cette beauté de l'Italie, aujourd'hui si belle encore, bien que mourante au bord de ses flots. MILTON REVENU EN ANGLETERRE. — SES OCCUPATIONS ET SES PRENIERS OUVRAGES DE CONTROVERSE.

Le voyageur revenu à Londres ne prit aucune part active aux premiers mouvements de la révolution, Écoutons Johnson :

• Que notre respect pour Milton ne nous défende pas de regarder avec quelque degré d'amssement, de grandes promesses et de petits effets, un homme qui revient en hâte au logis, parce que ses comparitoles luttent pour leur liberté, et qui, arrivé sur le théâtre de l'action, évapore son patroisme dans une école privée. Cette période de la vie du poète est celle devant laquelle tous ses hiographes ont reculé : il leur est désagréable d'absiere Milton au rang de mattre d'école; mais comme on ne peut nier qu'il enseigna des enfants, l'un trouve qu'il les instruist pour rien, l'autre pour le seul amour de la propagation du savoir et de la vertu. Tous disente qu'ils savent n'être pas vrai, afin d'excuser une condition à laquelle un homme soxe ne peut trouver autour revroche à fair.

L'espri satirique et la maiveillance de Johnson se fait ici remarquer. Le docteur, qui n'avai pas vu de révolution, ignorat que dans esse grands troubtea les champs de bataille sont partout, et que chacun choisit celui so fair pour la liberté ce que fit sa plume. Le docteur, grand royaliste, oublie encore que tous les royalistes ne prirent pas les armes ou ne monièrent pas ri l'échiadaud, comme le duc d'Ilamillon, le lord de Holland et lord Capel; que lord Arundel, par exemple, ami des Muese comme Millon, et à que la acience doit les marbres d'Oxford, quita Londres, tout grand marché d'Angelerre qu'il était, au commencement de la guerre civile, et alla most prassiblement à Padoue : il est via que son malheureux neveu, Guillaume Howard, lord Strafford, paya pour lui tribut au malheur, et l'on sait trop par qui son sang tur épandu.

Pendant trois ans, Milton doma des soins à l'éducation des deux fils de as sœur et à quelques jeunes garçons de leur âge. Il habita successivement au cimetière de Saint-Bride dans Fleet-Street et un grand hôtel avec un jardin dans Alderegate. Il se fortifia dans les langues anciemnes en les ensejanat; il appril Thébreu, le chaldéen et le syriaque. En 1640, à l'époque de la convocation du Long Parlement, il débuta dans la polémique et phish la cause de la libret rélegieuse contre l'Eglise établis. Son ouvrage, divisé en deux livrea, adressé à un amí, a pour titre : of Reformation touching church discipline, etc., — « de la Réformation touchant la discipline de Figlise en Angeleerre et des causes qui usgu'ici l'ont empéchée. Il publis essuits traites: Épicopat anglais, Raison du gouvernement de l'Épila, Apologie pour Smeetymuus; ce nom était composé de la réunion de sit lettres priese des noms des sit théologiens auteurs du Traité de Smetymuus. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, il n'y a rien à tirer de cos ourrange, si ce n'est ce que Millon dit dans la Raison du gouvernement de L'Épilie, de son dessein de composer un poême en anglais.

i Paul-tire avec le temps, le travail, et le penchant de la nature, J'enverrig quépue dont d'écrit à la positiri, qu'elle ne laises pas volonites nouir : je suis possède de cette idée, Peu m'importe d'être edièbre au luis ; le me contenterai des lles Britanniques, mon univers. Mais il ne suffit pas d'invoquer les Tilles de mémoire, il latu par des prières fevrentes implorer l'Esprit dernei; lui seul peut envoyer le séraphin qui du feu sacré de son autel louche et purifie nos lèvres.

Miton ne faisait pas aussi bon marché de sa renommée que Shakspeare : celui-di platt par l'insouciance de sa vie; d'an autre côté, on aime à voir un génie encore incoura se prophéties rlui-même, quand la postérité, confirmant la prédiction, lui répond : « Yon! je n'ai pas laissé mourir ce quelque ches me lu sa écrit. »

Malheureuseum Millon, cédant à l'ardeur de son caractère dans cette dispute religieuse, parle avec dédain du savant et vénérable évêque angli-can Usher, à qui la science doit des travaux admirables sur l'histoire de la chronologie.

## MARIAGE DE MILTON.

Milton, à l'âge de dix-neuf ans, avait composé sa septième élégie latine dans laquelle il dit:

• Un jour de mai, dans une promenade aux environs de Londres, je rencontrai une jeune femme d'une beauté extraordinaire. J'en devins passionmément amoureux; mais soudain je la perdis de vue : je n'ai jamais su qui elle était, de ne l'ai jamais retrouvée. Je fis le serment de ne jamais aimer. >

Si le poète tint son sermont, il faudrait supposer qu'il n'aima aucune de ses trois fermes, car il se maria trois fois. En ce cas qu'aumit (ét la vierge à gromplement évanouie? Peut-dètre cette compagne celeste qui visitat Fliomère anglais pendant la nuit, et lui dictait ses plus tendres vers. Daus un basa portrait de Milton, M. Pichor raconte que cette splyhich emysétrieus était Leonon, l'Halèmen : l'anteur du Pèlerinage à Cambridge trode là-dessus une touchante nouvelle historique. W. Bowles et M. Bulwer out développé la même fiction.

Le comte d'Essex ayant pris Reading en 1643, le père et le frère de Milton, qui s'étaient retirés dans cette ville, retournèrent à Londres et vinrent

demeurer chez le poète. Milton avait alors trente-cinq ans : un jour il se dérobe de sa maison, sans être accompagné de personne; son absence dura un mois, au bout duquel il rentra marié, sous le toit d'où il était sorti garçon. Il avait épousé la fille aînée de Richard Powel, juge de paix de Forest-Hill, près Shotover, dans Oxtord-Shire, Richard Powel avait emprunté du père de Milton 500 liv. st. qu'il ne lui rendit jamais, et qu'il crut payer en donnant sa fille au fils de son créancier. Ccs noces, aussi furtives que des amours, en euront l'inconstance : Milton ne quitta pas sa femme, comme Shakspeare: ce fut sa femme qui l'abandonna. La famille de Marie Powel était royaliste : soit que Marie ne voulût pas vivre avec un républicain, soit tout autre motif, elle retourna chez ses parents. Elle avait promis de revenir à la Saint-Michel, et elle ne revint pas : Milton écrit lettres sur lettres, point de réponse; il dépêche un messager qui perd son éloquence et son temps. Alors l'époux délaissé se résout à répudier l'épouse fugitive : pour faire jouir les autres maris de l'indépendance qu'il se propose, son esprit le porte à changer en une question de liberté une question de susceptibilité personnelle; il publie son traité sur le divorce,

## TRAITÉ DE MILTON SUR LE DIVORCE.

Ce traité est divisé en deux livres : the Doctrine and Discipline of divorce, restaured to the good of both seres, etc., « Doctrine et Discipline du divorce, rétablies pour le bien des deux sexes. » Il s'ouvre par une adresse au Long Parlement.

« S'il éait séricusement demandé, o Parlement renommé, assemblée hoisiet qui de tous les docteurs et maltres a jumia stitré à lui un plus grand nombre de disciples en matière de religion et meurs, on répondrait avec une apparence de vérité : C'est la coutume. La théorie et la couscience recommandent pour guide la vertu; cependast, que cela arrive par le se-cret de la volonté divine ou par l'aveuglement originel de notre nature, la coutume est aliencieusement reque comme le meilleur instructeur. »

L'écrivain pose ensuite divers principes qu'il ne prouve pas tous également

I. Domme est l'occasion de ses propres misères, dans la piquart de se mant qu'il attribue à la main de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a défendu le divorce, c'est le prêtre. La loi de Moise permet le divorce, la loi du Christ n'a pas aboli cette loi de Moise. La loi canonique est ignorante et ninque lorsque, en stipulant les droits du corps, elle n'a rien fait pour la réparation des injustices et des soulfrances qui naissent de l'esprit. Le mariage n'est pas un reméde contre les exigences de la nature; il est l'accomplissement

de l'amour conjugal et d'un aide mutuel : l'amour et la paix de la familie fout le mariège aux yeux de Dieu. Or, si l'amour et la paix n'existent pas, il n'y a plus de mariage. Rien ne trouble et ne désole plus un chrétien qu'un mariège de l'incompatibilité de caractère se rencontre : l'adultère coprent est pas la plus grande ofienes faite au mariage : il y a un adultère oppret test, une infidélité des intelligences antipathiques, plus cruelle que l'adulte coprent. Problème le divorce pour cause naturelle, est contre nature, beux personnes mal engagées dans le mariage passent les nuits dans les discordes et les inimitées, se réveillent dans l'agonie et la douleur ; ils tral-nent leur cistence de mai en mai, jusqu'à ce que le meilleur de leurs jours es soit épaisé dans l'infortune, ou que leur vie se soit évanouie dans qu'elque piene soudaine. Moise admet le divorce pour dureté de ceur ; le Christ n'a pas aboi le divorce, il l'a expliqué; saint Paul a commenté les paroles du Christ.

• Lo Christ ne faisait pas de longs discours, souvent il parlait en monsyllabes; il semait çà et là, comme des perles, les grains célestes de sa dectrine; co qui demande de l'attention et du travail pour les recueillis. On peut dire à celui qui renvoie as femme pour causs d'adultère: Pardonez-lui, Vous pouvez montrer de la miséricorde; vous pouvez gagner une fame i ne pourriez-vous donc divorcer doucement avec celle qui nous rend malbareaux? Dieu n'aime pas à labourer de chagriss le caud l'homme; il ne se plait pas dans nos combats contre des obstacles invincibles. Dieu le Fils a mis toute chose sous ses pieds; mais il a commandé aux hommes de mettre tout sous les pricés de la charfité, »

Milion ne résont ici aucune question particulière ; il n'entre point dans de difficultés toubant les onfaits et les partages son esprit large était matraire à l'esprit anglais, qui se renferme dans le cercle de la société pratique. Milton généralise les idées, les applique à la société dans son ensemble, à la nature humsine entière ; il fait liberté de tout, et prèche l'indépendance de l'homme sous quelque rapport que ce soit. Et cependant etarbeit champion du divorce a divinement chanté la saintée et set décies de l'amour conjugal : « Salut, amour conjugal, mystérieuse loi, véritable source de l'humsine postériés. « Pérandis perdu, il v. n. »).

D'après ses principes sur le divorce, Miton voulut épouser une fille du doct de la principe sur le divorce, Miton voulut épouser une fille du doct génie qui la recherchait. La première fermme du poête se ressouvint de lui slors : la famille Powell, devenue moins royaliste à mesure que la cause voyale devenait moins victorieuse, désirait un racommodement. Miton étant allé chet un de ses voisins nommé Blackborough, soudain la porte d'une chambre s'ouvre Marie Powell se jette en larmes aux pieds de son unit et confesse ses torts ; Mitton pardonne à la pécherses : aventuel maint et confesse ses torts ; Mitton pardonne à la pécherses : aventuel pardonne à la pécherse se aventuel pardonne à la pecherse se aventuel pardonne à la pécherse se aventuel pardonne à la pécherse se aventuel pardonne à la pecherse se aventuel pardonne à la pecherse se aventuel pardonne à la pecher pardonne à la peche

nous a valu l'admirable scène entre #dam et Ève au xº livre du Paradis perdu.

Soon his heart relented
Tow'rds her, his life so late and sole delight.

Now at his feet submissive in distress:

Son cœur bientôt s'attendrit pour elle, naguère sa vie et ses seules dé-

lices, à présent à ses pieds soumise dans la douleur.

La postérité a profité d'une tracasserie de ménage.

Un mariage romanesque commencé dans le mystère, renoué dans les larmes, eut pour résultat la naissance de trois filles, et deux de ces Antigones rouvrirent les pages de l'antiquité à leur père aveugle.

Après le triomphe des parlementaires, Milton offrit un seile à la famille de sa femme. Todd a retrouvé des papiers dans les archives publiques, par lesquels on voit que Wilton prit possession du reste de la fortune de son beau-père lorsqu'il mourat, fortune qui lui revenait comme hypothèque d'une somme prétée par le père du poète. La veuve de Powell pouvait réclamer son dousire ; elle ne l'osa, « car, dit-elle, M. Milton est un homme dur et colère; et ma fille, qu'il a épousée, serait perdue si je poursuivais ma réclamation.

Les presbytériens ayant attaqué l'écrit sur le divorce, l'auteur irascible se détacha de leur secte, et devint leur ennemi.

## DISCOURS SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE.

Milton fit bientist paraître son Arropagitica, le meilleur ouvrage en prose anglaise qu'il ait écrit; cette manière de s'exprimer, liberté de la presse, n'étant pas encore comue, il initula son ouvrage : a Speech for the liberty of unificeus' d printing, to the parliament of England, « Discours pour la liberté d'imprimer sans licence (permission), au parlement d'Angletere.

Après avoir remarqué que la censure est inutile contre les mauvais livres, puisqu'elle ne les empéche pas de circuler, l'auteur ajoute : « Tuer un homme, c'est tuer une créature raisonnable; tuer un livre, c'est tuer la raison, c'est tuer l'immortalité plutôt que la vie. Les révolutions des âges souvent ne retrouvent pas une vérifé rejetée, et faute de laquelle des nations entières souffernt éternellement.

Le peuple vous conjure de ne pas rétrograder, d'entrer dans le chemin de la vérité et de la vertu. Il me semble voir dans ma pensée une noble et puissante nation se lever, comme un homme fort après le sommeil; il me semble voir un aigle muant sa puissante jeunesse, allumant ses regards nou.

ébiois au piein rayon du soleil de midi, donta la la fontaine même de la humitre cléste les éculites de ses yeux longtemps abuessés, andis que la bruyante et timide volée des oiseaux qui aiment le crépuscule fuit en désorte. Supprimere-vous cette moisson florris de connaissances et de lamières nouvelles qui ont grandi et qui grandissent encore journellement dans cette cité! Établitres-vous une oligarchie de vingt monopoleurs pour affanter nos espris! N'aurona-nous rien au della de la nourriture qui nous sera mesurée par leur boissoau l'Groyes-moi, lords et communes, je me sis assis parmi les avantais étrangers: il me n'élétréault d'être n'est une ture de liberté philosophique, tandis qu'ils étaient réduits à génir de la service contintion de savoir était réduit dans leur pays. J'a visité le fa-meux Galifie devenu vieux, prisonnier de l'inquistion pour avoir pensé en attromnée autremet q'un censeur franciscain ou dominicâni. La liberi et als nourires de tous les grands esprits : c'est elle qui éclaire nos pensées comme la lumière du ciel. >

A cet mergique hangage on reconnaît l'autour du Paradis perdu. Milion et un aussi grand écrivain en prose qu'en vers ; les révolutions l'ont rapproché de nous; ses idées politiques en lont un homme de notre époque; il se plaint dans ses vers d'être venu un siècle trop tard; il aurait pu se plaindre dans as prose d'être venu un siècle trop tout. Maintenant l'heure de artisurrection est arrivée; je serais heureux d'avoir donné la main à Miltan pour sortir de sa tombe comme prosateur; depuis longtemps la gloire lis dit comme poiet ; ¿Lève-io! I. Ses tel véet en se reconchera plus lis dit comme poiet ; ¿Lève-io! I. Ses tel véet ne re reconchera plus

La liberté de la presse doit tenir à grand honneur d'avoir pour patron lauleur du Paraulei perda; c'est uni qui la premier la nettement et formalement riclamie. Avec quel art pathétique le poète ne rappelle-til pas qu'il a vu Galilée, sous le poids de l'âge et des infirmités, près d'expirer dans les fres de a ceasure, pour avoir osé affirmer le mouvement de la terre l' Cétait un exemple pris à la hauteur de Milton. Où irions-nous aujourd'hui si sous tenious un pareil langage ?

> Regardes, regardex, pouples du Nouveau-Monde: N'apercevez-vous rien sur voire mer profonde? Ne vient-il pas à vons, du fond de l'horizon, Un cétacée informe au triple pavillon? Yous ne deviner pas ce qui se meut sur l'onde : Cest la première lois qu'on lance une prison!.

<sup>1</sup> Lot de la presse. M. A. Mussel.

mort du père de milton, -- événements historiques, -- traité sur l'état des rois et des magistrats,

En 1645 Milton recueillit les poèmes latins et anglais de sa jeunesse. Les chansons furent mises en musique par Henri Lawes, attaché à la chapelle de Charles I\*\*: la voix de l'apologiste allait bientôt se faire entendre au cercueil du monarque à la chapelle de Windsor.

Le père de Milton mourut; les parents de la femme du poête retournèrent chez eux, et sa maison, dit Philips, redevint encore une fois le temple des Muses. A cette époque, Milton fut au moment d'être employé en qualité d'adjudant dans les troupes de sir William Waller, général du parti presbytérien, dont nous avons des Mémoires.

Nous voyons Milton se marier, s'occuper de l'étude des langues, élever des enfants, publier des opuscules en prose et en vers, comme si l'Angleterre jouissait de la plus profonde paix : et la guerre civile était allamée, et mille partis se déchiraient, et l'on marchait dans le sang parmi des ruines.

En 1644, les batailles de Marstommoor et de Newbury avaient été livrées; la tété du vieil archevèque Laud détait tembée sous le fer du bourreau. Les années 1645 et 1646 virent le combat de Naseby, la prise de Bristol, la défaite de Montross, la retraite de Charles I" à l'armée écossaise, qui livra aux Anclais leur monarque pour 400,000 livres sterling.

Les années 1647, 1618, 1619, furent plus tragiques encore; elles referment dans leur période fatale le soullèvement de l'armée, l'enlèvement du roi par Joyce, l'oppression du parlement par les soldats, la seconde guerre civile, l'évasion du roi, la seconde arrestation de ce monarque, l'épuration violente du parlement, le jugement et la mort de Charles !\*.

Que l'on se reporte à ces dates, et l'on y placera successivement ces

ourages de Millon doni je viens de parler. Millon assista peut-direr comme ogedalera la la decipalization de son souverain; il revint peut-d'ere chez, liu faire quelques vers, ou arranger pour des enhants un paragraphe de sa grammaire lakine: Genders are litree; maeuline, feminine and notter, et et ly a trois genres, le masculin, le féminin et le entre. » Le sort des empires et des hommes ne compte pas plus que cela dans le mouvement qui entralne les sociétés.

En France, en 1793, il y avait aussi des poètes qui chantient Thyrais, un des personnages du Masque, et qui n'étaient pas des Milton : on allait au spectacle peuplé de bons villageois; les bergers occupaient la sche quand la tragédie courait les rues. On sait que les terroristes étaient d'une béligitié de meurs ettraordinaire cos tendres pastoureaux aimaient sur tut les petits enfants. Fouquier-Tinville et son serviteur Samson, qui sentit le song, se délassaient le soir au théâtre, et pleuraient à la peinture de l'imocomie vie des champs.

Charles l''n rœu pas plus tôl été exécuté, que les presbytériens crièrent an meutre, à l'inviolabilité de la personne royale : bien que ces girondins de l'Angleterre cussent puiss-mment contribué à cette catastrophe, du moiss lis ne votérent pas, comme les girondins français, la mort du prince dei lis déploraient la petre. Pour répondre à leur clameur, Nillon derivié son Teume of kings and magistrats, « État des rois et des magistrats » l'est pas de peine à démontrer que ceux qui se lamentaient le plus sur le sort pas de peine à démontrer que ceux qui se lamentaient le plus sur le sort des Charles l'avaient eux-mêmes conduit à l'échafaud. Ainsi qu'il arrive dus toutes les révolutions, les partis essayent de tenir à certaines bornet oils ont fiste le variet et la justice; mais les hommes qui les suivent le reuversent et franchissent ce but, comme dans une charge de cavalerie te dernier exaction passes sur le ventre du premier, si coluci-ci vient à à arêter.

Wildo cherche à prouver qu'en tout temps, et sous touts les formes de gouvernement, il a été légal de faire le procès à un mauvais roi, de le déposer ou de le condamner à mort. « Si un sujet, dit-il, en raison de certains crimes, est frappé par la loi dans lui-mème, dans sa postérité, dans en héritage devolu au roi, quoi de plus juste que le roi, en raison de cimes analogues, perde ses titres, et que son héritage esto idévolu as puéple Direz-vous que les nations sont crécés pour le monarque, et que célui-ci n'est pas créé pour les nations? que ces nations sont regardées, auts leur multitude, comme infrireures à l'individur oryal? Cette destrine serait une espèce de trahison coutre la dignité de l'espèce humaine. Sulair que les rois ne doûvent reudre compte de leur conduite qu'à Dieu, c'et aboir toute société politique. Cet alois que les sements que les princes ont prétés à leur couronnement sont de pures moquerires, et que les qu'ils ont juite de de qu'ils ont juite de garder sont comme non avenues. « Milton dans ces des qu'ils ont juite de garder sont comme non avenues. « Milton dans ces

doctrines n'allait pas plus loin que Mariana, et il les appuyait des textes de l'Écriture : la révolution anglaise, en cela toute contraire à la nôtre, était essentiellement religieuse.

MILTON SECRÉTAIRE LATIN DU CONSEIL D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE. —
L'ICONOGLASTE.

Les écrits politiques de Milton le recommandèrent enfin à l'attention des chefs du gouvernement; il fut appelé aux affaires et nommé secrétaire latin du conseil d'Ebat de la république : quand celle-ci se changea en protectorat, Milton se trouva tout naturellement secrétaire du Protectur gour la mème langue latine. A peine entré dans ses nouvelles fonctions, il requi l'ordre de répondre à l'Etion Bauilité, publié à Londres après la mort de Clarles, comme le testament de Louis XVI se répandit dans Paris après la mort du roi-martyr. Une traduction française de l'Etion parui sous ce titre : Pourtract de Sa socrée Majesté durant sa solitude et ses souffrances.

Milton intitula spiritualement sa réponse au Pourruiet : l'Lonneclaite, Tout en immolant de nouveau le monarque, il prétend n'avoir aucun dessein de soufflèter une tête coupée; mais enfin les circonstances l'obligent à parler, et il préfère au roi Charles la auxe Vérité : Reginam Veritaten regi Carolo auteponendum arbitratus.

L'ouvrage est écrit avec méthode et clarfe; l'auteur y semble moins de miné par son inagination que dans ses autres traits, politiques. Discouris sur les maîteurs d'une personne tombée d'un rang si élevé, et qui la payé a deté finale à sea fautes et la la nature, n'est pas une chose en elle-même recommandable; co n'est pas non plus mon intention. Je ne suis poussé ni par l'ambition, ni par la vanité de me faire un nom, ne dreviaut courte un ci les nois sont forts en soldats et faibles en arguments, ainsi que tors ceux qui sont accoutumés dès le berceau à user de leur volonté comme de leur main draite, et de leur raison comme de leur main gauche. Cependant, pour l'amour des personnes d'habitude et de simplicité, qui roiseit en monarques aminés d'un souffie différent des autres mortels, je rolèveni, an nom de la liberté et de la république, le gant qui a été jeté dans l'arbee, ouis cui l'ais et gant d'un roi.

Milton, d'autant plus eruel pour Charles I<sup>st</sup> dans l'*Iconoclaste* qu'il est plus contenu, oppose à l'*Eikon* ce raisonnement au sujet de la mort de Strafford:

« Charles se repent, nous dit-il, d'avoir donné son consentement à l'exécution de Strafford : il est vrai que Charles déelara aux deux chambres qu'il se porvait condamner son favor jour haute trahison; que ni la crainte ni usueme considération ne lui ferainet changer um résolution puésé classa sa conscience. Mais ou la résolution de Charles n'était pas puisée dans sa conscience, ou sa conscience reput de meilleures informations, ou enfin sa conscience et sa ferme résolution plièment les voiles devant quelque crainte plus forte, car peu de jours après ses fermes et glorieuses puroles à son sardenes, it signa beil pour l'evéculon de Strafford.

Milton appelle l'Eikon un livre de péninence. «Charles était un diligent leteur de poésie plus que de politique; peut-être l'Eikon n'est qu'une pièce de vers : les mots en sont bons, la diction claire; il n'y manque que la frinc. Charles donne la rudesse au parlement anglais, la vertu à la reine dass des paroles qui arrivent presçue là nduce autorité du somet.

Miltos es joue des réflexions du roi à Holmby et de sa lettre testamentire au prince de Galles : il rappelle encore à ce propos les condamnations de diverses têtes couronnées, et descend, impitovable, jusqu'à l'exécution de Marie Stuart, aïcule de Charles; souvenir sans courage, car Charles domait à Windor et n'entendat pas ce que son ennemi lui disar-

Vous parlez, s'écrie le poëte, de la couronne d'épines de notre Sauveur I Les rois peuvent sans doute trouver asset de couronnes d'épines ouillies et tressées par eux; mais la porter comme Christ la porta n'est pas donné à ceux qui ont souffert pour leurs propres d'émérites.

Malgré son interpidité républicaine, le publiciste paralt embarrassei quandi inrive au dernier chapitre de l'Eikon. Ce dernier chapitre a pur lite: Méditations sur la mort. Que fait Milton? Il fuit devant ces méditaions. « Toutes les choses humaines, dit-il, peuvent être controvercées; tes gépennest seront divers jusqu'à la fin du monde; mais cette affaire de la mott est un cas simple, et n'admet pas de controverse; dans ce centre comman toutes les ondinnes se rencontreret. »

C'est ainsi que Milton prit part à la gloire du régicide : le bourreau fit jaillir jusqu'à lui le sang de Charles I", comme l'immolateur, dans les sacrifices antiques, arrosait les spectateurs du sang de la victime,

Milton soupponnait l'Elikon de n'être pas du roî : ce qu'il avait pressenți este trouvé vai; l'euvrage est du docteur Gauden. L'Elikon renferme une prière empruntée, mot pour mot, de celle de Pamela dans l'Arcadie de Philippe Sidney. Ce fut un grand sujet de moquerie pour les républicains et de confusion pour les royalistes qui avaient cut à l'authenticité du Pourtreiré de leur mattre. Dans la suite un nommé Henri Hills, imprimeur de Comwell, présendit que Milton de Bradshaw avaient obtem de Degar, éliteur de l'Elikon, l'insertion de la prière de Pamela, afin de détruire l'els té de l'Elikon, l'insertion de la prière de Pamela, afin de détruire l'els té de l'Elikon, l'insertion de la prière de Pamela, afin de détruire l'els té de l'Elikon, l'insertion de la prière de l'amela, afin de détruire l'els té de l'Elikon, l'insertion de la prière de l'amela, afin de détruire l'els té de l'Elikon. Rien dans le caractère de Milton n'autorise à croire qu'il elikon de l'elikon de l'eliko

qu'on imprimait le Portrait royal? Comment los parlementaires, qui araient comm l'existence du manuscrit, ne l'auraient-lis pus arriéé 12 se violences arbitraires étaient fort on usage parmie ces gens libres, non les fourberies : dans la correspondance secrée du roi avec la refice, qu'ils serprirent et ilmprimèrent, ils ne changérent rien. Les interpolations, les falsifications, le suppres-cions, sont des moyens bas que la révolution auraies à laissée, à notre révolution.

Toutefois Johnson acru qu'on avait déparéé le tette de l'Etion Banillé: Les factions, dit-il, laissent rerement un homme homelte, quoiqu'il puise y être entré tel..... Les régicides s'emparèrent des papiers que le roi donna à Juson sur l'échafaud, de sorte qu'ils furent au moins les éditeurs de cette prière (la prière pries de L'Arvodré de Sidney), et de docteur Biche, qui a examiné ce sujet avec heaucoup de soin, croît qu'ils en furent les fabracleurs.

Pour moi, en examinant de près l'Ethon Basshhé, il m'est venu une autre espèce de doute sur cet ouvrage : je ne puis me persuader que l'Ethon soit sorti tout entire de la plume du docteur Gauden. Le ministre aura vraisemblablement travaillé sur des notes laissées par Charles l''. Des sentiments intimes ne trompent pas; on ne peut se mettres sibien à la place d'un homme, que l'on reproduise les mouvements d'esprit de cet homme dans telle ou telle circunstance de sa vie. Il me semble, par exemple, que Charles l'a pu seul écrire cette suite de pensées :

- « Sous prétexte d'arrêter une bourrasque populaire, j'ai excité une tempéte dans mon sein. » (Charles se reproche ici la mort de Strafford.)
- O Dien1 que ta bénédiction m'octroye d'êtro tonjours raisonnable comme homme, religieux comme chrétien, constant et juste comme roi!
- Les événements de toutes les guerres sont incertains; ceux de la guerre civile, inconsolables : puis donc que, vainqueur ou vaincu, il me faut touiours souffrir, donne-moi de ton esprit au double.
  - J'ai besoin d'un cœur propre à beaucoup souffrir!
  - · Ils m'ont bien peu laissé de cette vie, et seulement l'écorce.
- Mon fils, s'il faut que vous ne voyiez plus ma face, et que ce soit l'ordre de Dieu que je sois enterré pour jamais dans cette obscure et si barbare prison, adieu.
- Je laisse à vos soins votre mère : souvenez-vous qu'elle a été contente de souffrir pour moi, avec moi et avec vous aussi, par une magnanimité incomparable.
- Quand ils m'auront fait mourir, je prie Diett qu'il ne verse point les fioles de son indignation sur la généralité du peuple.
- « J'aimerais mieux que vous fussiez Charles le Bon que Charles le Grand, J'espère que Dieu vous aura destiné à pouvoir être l'un et l'autre.

 Yous ferez plus paraître et exercerez plus légitimement votre autorité en relâchant un peu de la sévérité des lois, qu'en vous y attachant si fort; caril n'y a rien de pire qu'un pouvoir tyrannique exercé sous les formes de la loi.

« Oue ma mémoire et mon nom vivent en votre souvenir.

 Adieu, jusqu'à ce que nous puissions nous rencontrer au ciel, si nous ne le pouvons pas en la terre.

· J'espère qu'un siècle plus heureux vous attend. »

#### BÉFENSE DU PRUPLE ANGLAIS CONTRE SAUMAISE.

Bienth parut celui des ouvrages de Milton qui, de son vivant, lui donne le plus de renomente c' celt sa Diffense du peuple anquisi contre l'écrit de Sumaise en laveur de la mémoire de Charles l'. « Les attaques contre un rei qui riest plus, dit avec raison et écloquence M. Villemain, ces insultes sa delà de l'échataud avaient quelque chose d'abject et de férose, que l'é-blosiesement du faux zèle cachait l'. « l'ame enthousissa de Milton . »

Defensio pro populo anglicano est écrit en proso latine, élégante et clasique; mais Milton ne s'y montre que le traducteur de ses propres sentiments pensée et anglisis, et il perd aimsi son originalité nationale. Tous ces dets-d'auvre de latinité moderne teraient bien rire les écoliers de Rome fils vansient à ressusciter.

Millon dit d'abord à Saumaise que lui, Soumaise, ne sait pas le latin; il uis demande comment il a écrit persona regia. Millon aflectait de faire remonter, en bonne latinité, persona à la signification classique, un mongre, biaq que Saumaise cht pour lui l'autorité de Varron et de Juvénal; mais en se relevant tout à coup, il ajoute : « Ton expression, Saumaise, est plus juste que tu ne l'imagines; un tyran est en efiel le masque d'un roi, »

Cette querelle sur le latin est une querelle commune entre les érudits : tout homme habile en grec et en latin, prétend que son voisin n'en sait pas un mot,

«Tu commences, Saumaise, ton écrit par ces mots : « Une borrible nouvelles demièrement frappé nos orcilles un parricide a de tonumis un Agieterrel ». Mais cette horrible nauvelle doit avoir et une épée beaucoup plus longes que celle da saint l'érre, et les orcilles doirent faire d'une étonante l'agueur, car cette nouvelle ne peut frapper que celles d'un âne... O aveut mercenairel ne pouvais-te crire la détense de Charles le pres, selon di le mellieur des rois détents, & Clarise le fils, le plus indigent de tous les vies vivants, sans mettre ton écrit à la charge de ce roi piteux ? Quoique le usie un coqiu, n'un à pas voulu te rordor rédicule et applier ton écrit. Défense du roi, car ayant vendu ton écrit, il n'est pas à toi; il appartient à ton roi, lequel l'a trop payé au prix de cent jacobus, grande somme pour ce pauvre hère de monarque!

Milton ne reçut-il pas de ses maîtres mille livres sterling pour sa réponse à Saumaise? c'était plus de cent jacobus. Il cureusement tout n'est pas de ce ton dans la défense.

Jo vais discourir sur des choses considérables et non communes i de diriat comment un to très-puissant, après avoir foulé aux pieds les lois de la nation et ébranié le culte, gouverna selon sa volonté et son bon plaisir, et fut enfir vaincu sur le champ de bataille par ses sujets : ils avaient souffert sous cer oi une longue servitude. Je dirai comment il fut jeie de prisen; comment, n'ayant pu donner dans ses paroles ou ses actions l'espoir d'obtenti une meilleure ròle; il itt finalment condamné à mort par le suprène conscil du royaume, et décapité devant la porte même de son palais. Jedir en vertué quel droit et de quelles lois particulières à ce pays ce jugement fut prononcé, et je défendrai facilement mes dignes et vaillauts compatriotes contre les calomnies domestiques et étrangères.

1.a nature et les lois serxient en danger, si l'esclavage partait et que la betré fût muette, si les tyrans renontraient des hommes préts à plaide la leur cause, tandis que ceux qui ont vaincu ces tyrans ne pourraient trouver un avocat. Chese d'elphorable en vérifé si la raison, présent de Dieu dont l'homme est doué, ne fournissait pas plus d'arguments pour la conservation et le diffirence des hommes, que nour leur oporespoin et leur ruinel »

De là, l'auteur passe aux réponses directes. Saumaise avance qu'on a vu des rois, des lyrans assessinés dans leur palais ou ties dans des émeutes populaires, mais qu'on n'en a point vu conduità l'échafaud, Milton loi demande s'il est meilleur de tuer un prince par violence et sans jugement, que de le memer à un tribunal où il n'est condamné, comme tout autre citoyen, qu'appès avoir été entendu dans sa défense.

Saumaise soulient que la loi de nature est imprimée dans le cœur des hommes : Milton Fepond que le éroit de succession n'est point un droit de nature; qu'aucun homme n'est roi par la loi de nature. Il cite à cette eccasion tous les rois jugés et surout en Angeletre. Dans un ancien manuscrit, dit-il, appelé Modur tenendi parlamenta, on lit : « Si le roi dissoi. le parlement avant que les affaires pour lesquelles le conside a été convoque ne soient dépléchées, il se rende coupsable de parjuire et sera réputé avair violé le serment de son couronnement. » A qui la faute si Charles a dé condament? Na-il pas pris les armes contre ses peuples? Na-i-il pas fait massacrer cent cinquante-quatre mille protestants dans la scule province d'Ulster en Irlande? »

Hobbes prétend que, dans la Défense du peuple anglais, le style est

aussi bon que les arguments sont mauvais. Voltaire dit que Saumaise attaque en pédant, et que Milton répond comme une bête féroce. « Aucum homme, selon Johnson, n'oublie son premier métier : les droits des nations et des rois devieunent des questions de grammaire, si des grammairicus les discuent. »

La défense fut traduite du latin dans toutes les langues de l'Europe : le traducteur anglais s'appelle Washington.

Les ambassadeurs des puissances étrangères à Londres s'empressèrent d'alter faire leurs compliments à Milton sur son admirable ouvrage : c'est une chose si heureuse pour les rois que de tuer les rois! Philarès, Athérien de naissance, et ambassadeur du duc de Parme auprès du roi de France crivit des étoges sans fin à l'apologiste du jugement de Charles l'. Nous avus vu les ambassadeurs ramper à Paris aux pieds des secrétaires de Bonaparte. Abstraction faite des hommes, des corps diplomatiques, qui ne sont plus en rapport avec le système de la nouvelle société, ne serveut souvent qu'à troubler les cabinets auprès desquels ils sont accrédités, et à nourir leurs mattres d'illusions.

Milion a remné d'une main puissante toutes les idées agliées dans notre siècle. Ces idées ent dormi pendant cent cinquante années, et se sont réveilles en 1783. Ne croirait-on pas que les ouvrages politiques du poiée out été écrits de nos jours sur des sujets que nous voyons traiter chaque main dans les éculies publiques?

Sumaise se vantai d'avoir fait perdre la vue à Milton, et Milton d'avoir fait nouirr's Sumaise. Une réplique de celui-ci ne parut qu'après sa mort; il vaide Milton de prostitué, de larron fondique, d'avorton, de chassieux, de super, d'homme perdu, de fontée, d'impur, de selferta andecieux, de gimienternal, d'importe trifique; d'declare qu'il voudrait le voir torture et capire dans de la poix fondue ou dans de l'huile bouillante. Saumaise riodile pas quelques vers latins où Milton a manqué à la quantité. Vraisenblablement la colère du savant venalt moins de son horere du régi-cide, que des mauvaises plaisanteries de Milton contre le latin de la Defenio requi.

## SECONDE DÉFENSE.

Milion répliqua peut-être encore avec plus de violence à la brochure de litera de Moulin, chanoine de Cautorbéry, publiée par le ministre Franrois Mous: Cri du sang royal exte le ciel contre les régicides anglais. Les ryalistes croyaient émouvoir les princes étrangers en appelant Cromwell rigicide et usurpateur; ils se trompaient : les souverains sont fort accommodustes en fait discapration; ils non thorreur que de la liberté.

M. - LITTER, ANGL.

Defensio secunda est plus intéressante pour nous que la première .

dans ce second traité, Millon a passé de la défense des principes à la défense des hommes : il raconte l'histoire de sa vie et repousse les reproches
qu'on lui adresse; il rétablit ainsi magnifiquement le lieu de sa plaidoire;

« Il me semble commander, comme du sommet d'une hauteur, une grande étendue de mer et de terre. Des spectateurs se pressent en foule : leurs visages inconnus trahissent des pensées semblables aux miennes, lei, des Germains dont la mâle force dédaigne la servitude; ici, des Français d'une impétuosité vivante et généreuse au nom de la liberté ; de ce côté-ci, le calme et la valeur de l'Espagnol; de ce côté-là, la retenue et la circonspecte magnanimité de l'Italien. Tous les amants de l'indépendance et de la vertu, le courageux et le sage, dans quelque endroit qu'ils se trouvent, sont pour moi. Quelques-uns me favorisent en secret, quelques-uns m'approuvent ouvertement; d'autres m'accueillent par des applaudissements et des félicitations; d'autres, qui s'étaient refusés longtemps à toute conviction, se livrent enfin captifs à la force de la vérité. Entouré par la multitude, je m'imagine à présent que, des colonnes d'Hercule aux extrémités de la terre, je vois toutes les nations recouvrant la liberté dont elles avaient été si longtemps exilées; je crois voir les hommes de ma patrie transporter dans d'autres pays une plante d'une qualité supérieure et d'une plus noble croissance que celle que Triptolème transporta de régions en régions : ils sèment les avantages de la civilisation et de la liberté parmi les cités, les royaumes et les nations. Peut-être n'approcheraj-je pas inconnu de cette foule, peut-être en serai-je simé, si on lui dit que je suis cet homme qui soutient un combat singulier contre le fier avocat du despotisme. »

N'est-ce pas là ce qu'on appelle aujourd'hui la propagande récohionmaire éloquemment aumoncée? Milton avait seul ces idées; on n'en trouve aucune trace dans les révolutionnaires de son temps. Sa fiction s'est réalisée: l'Angleterre a répandu ses principes et les formes de son gouvernement sur toute la terre.

L'auteur de Defensio secunda, en parcourant son sujet, trace plusieurs portraits historiques :

#### BRADSHAW.

Jean Bradshaw, dont la liberté même recommande le nom à une éter nelle mémoire, est sorti, comme chacun le sait, d'une noble famille... Mppelé par le parlement à présider le procès du roi, il ne se récusa pas, et accepta cette charge pleine de péril. Il joignaît à la science des lois un sprij généroux, une âme élevée, des meurs infogres qui ne déplaisaient à personne. Il s'acquitta de son devoir avec tant de gravité, de constance, de présence d'esprit, qu'on eût pu croire que Dieu, comme autrefois dans son admirable providence, l'avait désigné de tout temps parmi son peuple pour conduire ce jugement.

Voilà ce que les partis font d'un homme ! Bradshaw était un avocat bavard et médiocre,

#### FAIRFAX.

«Il ne serait pas juste de passer sous silence Fairfax, qui unit le plus grand courage à la plus grande modestie, à la plus haute sainteté de vie, et qui est l'obiet des faveurs de Dieu et de la nature. Ces louanges te sont justement dues, quoique tu te sois retiré à présent du monde, comme autrefois Scipion à Literne. Tu as vaineu non-seulement l'ennemi, mais l'ambition, mais la gloire, qui ont vaincu taut d'éclatants mortels. La pureté de tes vertus, la splendeur de tes actions consacrent la douceur de ce repos dont tu jouis, et qui constitue la récompense désirée des travaux des hommes. Tel était le repos que possédaient les héros de l'antiquité après une vie de gloire : les poêtes, désespérant de trouver des idées et des expressions propres à exprimer la paix de ces guerriers, disaient qu'ils avaient été recus dans le ciel et admis à la table des dieux. Mais quelles que soient les causes de ta retraite, soit la santé, comme je le crois principalement, soit tout autre motif, ie suis convaincu que rien ne l'aurait fait abandonner le service de ton pays, si tu n'avais su que dans ton successeur la liberté trouveralt un protecteur, l'Angleterre un refuge et une colonne de gloire. »

Les efforts de Milton sont visibles; il appelle à lui toute la poésie de l'hisloire pour masquer la véritable cause de la retraile de Fairfax, le jugement de Charles l'. On sait la comédie que Cromwell fit jouer auprès de cet bonnéte, mais pauvre homme.

# CROMWELL.

seulement tu as éclinsé les actions de tous nos rois, mais celles qui ont été racontées de nos héros fabuleux. Réfléchis souvent au cher gage que la terre qui t'a donné la paissance a confié à tes soins : la liberté qu'elle espéra autrefois de la fleur des talents et des vertus, elle l'attend maintenant de toi; elle se flatte de l'obtenir de toi seul. Honore les vives espérances que nous avons conçues, honore les sollieitudes de ta patrie inquiète. Respecte les regards et les blessures de tes braves compagnons qui, sous ta bannière, ont hardiment combattu pour la liberté; respecte les ombres de ceux qui périrent sur le champ de bataille ; respecte les opinions et les espérances que les États étrangers ont conçues de nous, de nous qui leur avons promis pour eux-mêmes tant d'avantages de cette liberté, laquelle, si elle s'évanouissait, nous plongerait dans le plus profond ablme de la honte; enfin respecte-toi toi-même; ne souffre pas, après avoir bravé tant de périls pour l'amour des libertés, qu'elles soient violées par toi-même, ou attaquées par d'autres mains. Tu ne peux être vraiment libre que nous ne le sovons nous-mêmes. Telle est la nature des choses : celui qui empiète sur la liberté de tous est le premier à perdre la sienne et à devenir esclave. »

Mitton aurait pu écrire l'histoire comme Tite-Live et Thucydids. Johnson n'a citié que les Jouages domnés au Protectur par le poite, pour mettre en cantradiction le républicain avec lui-néme; le beau passage que je viers de traduire montre ce qui faisait le contre-poids de ces lonanges. Aux jours de la toute-puissance de Buonaparte, qui aurait des lui dire qui'il il avait obtenu l'empire que pour protéger la liberté? Cependant Milton aurait neuex fait d'initer quelques fernes démocrates qui ne se rapprochèrent jamais de Cromwell, et le regardèrent toujours comme un tyran : mais Milton rédait las démocrates.

Sur ces ouvrages, aujourd'hui complétement oubliés, reposa la réputation du grand écrivain pendant sa vie; triste réputation, qui empoisonna ses jours et que n'a point consolée l'impérissable renommée sortie de la tombe du poète. Tout ce qui tient aux entraînements des partis et aux passions du moment meurt comme eux et avec elles.

Les réactions de la restauration en Angleterne furent beaucoup plas vives que les réactions de la restauration en France, parce que les coméctions étaient plus profondes et les caractères plus prononcés. Le retour des Bourbons n° a point étouffé les réputations de la république ou de l'empire, comme le retour des Stuarts étourida la renommée de Milton. Il est juste aussi de dire, que le poête ayant éerit en latin la plupart de ses disquisitions, elles restêrent inaccessibles à la foule.

#### APPRANCHISSEMENT DE LA GRÈCE.

De ustre qu'il avait demandé la liberté de la presse, l'Homère angulai meloni filla en se déclarant pour l'affranchissement de la Gèce. Camôine avait déjà dit : « Et nous laissons la Grèce dans la servitude l · Milon écrit à Philarbes « qu'il voudrait voir l'armére et les flottes de l'Angelere employées à délivere du tyran ottoman la Grèce, paire de l'éloquece, ut exercitus nostres et clusses, ad liberaudam ab ottomanuico tyrano Grezione, doujeunet, parturan.

Si ces veux avaient été causcés, le plus beau monument de l'antiquité extérnati excors : les Vénitiens ne firent sauter une partie du temple de Miserre qu'en 1682; Cromwel aurait couservé le Parthénon dont lord Egin n'a dérobé que les ruines. Milton avait encore ici une de ces idées qui apartiement aux générations actuelles et qu'il de nos jours a porté son fruit.

Qu'il soit permis au traducteur de Milton de lui faire hommage de quelques lignes qui ont préparé la délivrance de la Grèce :

«Il s'agit de savoir si Sparte et Athènes renaftront, ou si elles resteront jamais ensevelies dans leur poussière. Malbeur au siècle témoin passif d'une lutto héroique, qui croirait qu'on peut, saus péril comme sans peinétation de l'avenir, laiser immoler une nation! cette faute ou plutôt ce crime serait (80 urdra sivir) du plus rude châtiment.

• Des espris détestables et bornés, qui s'imaginent qu'une injustice, par cha seul qu'elle est conomnée, n'à aucune conséquence funeste, sont la peste des États. Quel fut le premier reproche adressé pour l'extérieur, en 1789, au gouvernement monarchique de la France? Ce fut d'avoir souffert le partage de la Pologne. Ce partage, en faisant tomber la barrière qui siparait le nord et l'orient du midi et de l'occident de l'Europe, a ouvrit lechenin aux armées qui tour à tour ont occupé Vienne, Berlin, Moscou et Paris.

• Une politique immorale s'applaudit d'un succès passager : elle se creif fine, adorte, habite : elle éconte avec un mérpis invoigue le cri de la conceince et les conseils de la probité. Mais taudis qu'elle marche, et qu'elle se dit triomphante, elle se sent tout à coup arrêtée par les voites dans lequels elle d'enveloppair; elle tourne la tête et retures face à face avec une révolution vengeresse qui l'a silenciensement suivie, Yous ne voulet pas serre la main suppliante de la Grèce, ch bier j's annain mon-mate vous marquers d'une tache de sang, afin que l'avenir vous reconnisses vious punisses. •.



Préface de l'Itinéraire pour l'édition des œuvres complètes, 1826.

- A la Chambre des pairs j'obtins un amendement pour qu'on ne vendit plus en Égypte, sous le pavillon français, les victimes enlevées à la Morée.
- « Considéré dans ses rapports avec les affaires du monde, dissiège, mon amoudement est aussi sans le moindre inconvénient. Le terme générique que l'emploie n'indique aucun pouple particulier. J'ai couvert le Gree du matienu de l'esclave, d'in qu'on ne le recountit pas, et que les signes de sa misère rendissent au moins sa personne inviolable à la charité du chrétien.
- Pai lu hier une lettre d'un enfant de quinze ans datée des remparts de Missolonghi. • Mon cher compère, • écrit-il dans sa naïveté à un de ses camardes à Zante, • Jai été blessé trois fois: mais je suis, moi et mes compogones, assez guéri pour avoir repris nos tisuls. Si nosa avions des
- vivres, nous braverious des ennemis trois fois plus nombreux. Ibrahim
  cst sous nos murs; il nous a fait faire des propositions et des menaces;
- est sous nos murs; il nous a laut faire des propositions et des menaces;
   nous avons tout repoussé. Ibrahim a des officiers français avec lui; qu'a vous-nous fait aux Français pour nous traiter ainsi?
- Messieurs, ce jeune homme sera-t-il pris, transporté par des chréises aux parchés d'Avandrie? S'il doit encore nous demander ce qu'il a fait aux François, que notre amendement soit la pour satisfaire à l'interrogation de son d'és-spoir, au cri de sa mistre, pour que nous puis-isons lui répondre: Non, ce n'est pas le pasillon de saint Louis qui protége votre esclavage, il voudrait tutulé couvrir vos nobles blessures.
- « Pairs do France, ministres du roi très-chrétien, si nous ne pouves pas, par nos armes, secourir la malheureuse Grèce, séparons-nous de noins par nos lois des crimes qui s'y commettent; donnons un noble example qui préparera peut-être en Europe les voies à une politique plas élecée, plus humaine, plus condrome à la religion, et plus digue d'un siègle éclairé; et c'est à vous, Messieurs, c'est à la France qu'on devra este hobbe initiative à

Le combat de Navarin acheva de réaliser le souhaitde Milton.

# MILTON AVEUGLE. - SES DÉPÉCHES.

Hume a, je crois, remarqué le premier la phrase de Whitlocke, relative à Mitton dans son emploi de secrétaire du conscil d'Etat, « Un certain Mitton, avengle, occupé à traduire en latin un traité entre la Suède et l'Angleteres. L'historien ajoute: These forms of expression, are amusing to postertly,

<sup>1</sup> Opinion, Chambre des pairs, 13 mars 1826, et réponse au garde des sceaux.

who consider how observe Whitlocke humself, though lord keeper and ambassator, and vuleed a mun of great abilities and merit, has become in comparison of Millian. Ces formules despressions sond annusatus pour la postérité qui "cranarque combien Whitlocke, quoique garde des secaux et subsessatour, d'ailleurs homme d'une grande habileté et d'un grand ménie, at devenu observe en comparsion de Millon. »

Un ambassadeur se plaignait à Cromwell du retard d'une réponse diplonatique; le Protecteur lui répondit : «Le secrétaire ne l'a point encore expédie, parce qu'élant aveugé il va lentement. » L'ambassadeur réphqua : « Pour écrire convenablement en latin, n°a-t-on pu, dans toute l'Angéterre, trouver q'un aveugle? » Cromwell, par un insistiet de gloigéteur, trouver q'un aveugle? » Cromwell, par un insistiet de give, ééouvril la gloire cachée de Milton, et enchaîna la renommée du héros à celle du poête; c'est quelque chose dans l'histoire du monde que Cromwell syata pors secrétaire Milton.

On attribue à Milton les huit vers si connus que Cromwell envoya avec son portrait à Christine de Suède, et qui se terminent par ce trait :

> Nec sunt hi vultus regibus usque truces. Mon front n'est pas loujours l'épouvante des rois.

Les notes du cabinet de Saint-James avaient éé jusqu'alors écrites en français; Miton les rédiges en latin, et volut faire du latin la langue elplematige univers-lie : il n'y réussit pas. Le français a généralement repris le dessay, à cause de se dart's : mais l'orgenit autoinal du cabine du landres suit aujourd'hui en auglisi la correspondance officialle, ce qui la rest bertulez. comme le le sais par exorériepez.

Comwell mourui; la mort aime la gloire : les entraves que le Protequeraval mises à Popinion furent brisées. Si l'on peut ture prendant quesse peut en terre partie de la mort, en épit de la garde romaine qui veillait à son sépolere. On fit part aux souveraims de l'autenment nominal de Richard à la puis-sance de son père : das le recueil des lettres de Milton se trouvent celles qu'il adresse à la ouvré de France. De telles dépôties sont un monument par la nature des hommes. L'auteur du Paradis perdu, sa nom du fisé de Commel, ferit aim à Louis XIV et au cardinal Mazarin :

Ruchard, protecteur de la république d'Angueterre, ctc., au sérénissime et puissant Louis, roi de France.

« Sérénissime et puissant roi, notre ami et confédéré,

«Aussitôt que notre sérénissime père Olivier, protecteur de la république d'Angleterre, par la volonté de Dieu l'ordonnant ainsi, quitta cette vie le



troisième jour de septembre ; nous, déclaré légalement son successeur dans la suprême magistrature (quoique dans les larmes et l'extrême tristesse), nous n'avons ou faire moins à la première occasion, que de faire comattre par nos lettres eette matière à Votre Majesté. Comme vous avez été un très-cordial ami de notre père et de ectte république, nous avons la confiance que cette nouvelle douloureuse et inattendue sera recue par vous avec autant de chagrin qu'elle nous en a eausé. Notre affaire à présent est de requérir Votre Majesté d'avoir une telle opinion de nous, comme d'une personne déterminée religieusement et constamment à garder l'amitié et l'alliance contractées entre vous et notre père renommé, et, avec le même zèle et la même bonne volonté, à maintenir les traités par lui conclus, et entretenir les mêmes rapports et intérêts avec Votre Majesté. A cette intention, c'est notre plaisir que notre ambassadeur, résidant à votre cour, y reste accrédité par les pouvoirs qu'il avait autrefois. Vous lui accorderez le même crédit pour agir en notre nom, comme si tout était fait par nousmême. En même temps nous souhaitons à Votre Majesté toutes sortes de prospérités.

. De notre cour, à White Hall, 5 septembre 1658.

# A l'éminentissime seigneur cardinal Mazarin.

 Quoique rien ne puisse nous arriver de plus amer et de plus douloureux que d'écrire les tristes nouvelles de la mort de notre sérénissime et très-renommé père, cependant nous ne pouvons ignorer la haute estime qu'il avait pour Votre Éminence et le grand eas que vous faisiez de lui.

Nous n'avons aucune raison de douter que Votre Eminence, de l'administration de laquelle dépend la prospérité de la France, ne gémisse comme nous sur la perte de votre constant ami et très-dévoué allié. Nous pensos qu'il est important par nos lettres de vous faire consulter un accident qu' diet étre aussi prodonément déploré de Votre Eminence que dro Nos assurons Votre Eminence que nous observerons très-religieusement toute schoses que notre père, de sérieissiem emémoirs, s'était engagé par les traités à confirmer et à ratifler. Nous ferons en sorte, au milieu de votre deuil p.ur un ami si fidèle, si florissant et applaudi de toutes les vertus, que rien ne manque à la foi de notre alliance, pour la conservation de la quelle, et pour le bien des deux nations, puisse le Seigneur Dieu tout-puis-sant conserver Votre Eminence!

« Westminster, septembre 1658. »

Milton est iei un grand historien de l'histoire de France et d'Angleterre!

Ilest arrieux de voir Richard faire, comme un vieil héritier des trois couronnes, ess préparatifs pour régner. Milton écrivait au nom d'un homme investi d'un pouvoir de quedques heures à un jeune souverain qui devait conduire son arrière-peti-files, par la monarchie non contrôlée, à l'échafaud du premier Stauxt. Cet échafaud de Whitt-Islal se changea en trône, jornqu'un sang royal l'ent couvert de sa pourpre, et le Protecteur e's assit. La France, sous le petit-file d'Heuri IV, allait montre de tout ce que l'Angleterre devait descendre sous Charles II et son frère. Il faut toujours que la gióre soit quelque part : en éruvolant de la tête de Cromwell, elle se poss ser celle de Louis LIV.

Louis XIV porta le deuil d'un régicide, et ce fut le chantre de Satan, le républicain apologiste de la mort de Charles I<sup>e</sup>, l'ennemi des rois et des ca-boliques, qui fit part au monarque absolu, auteur de la révocation de l'édit de Nantes, de la mort d'Olivier, le Protecteur.

Ge qui paraît contraste ici est harmonie : les hautes renommées se mêmet, comme enfants d'um emfen famille. Tout ce qui a de la grandeur se touche : deux hommes de sentiments semblables, mais d'esprit inégaux, sen plus antipathiques l'un à l'autre, que ne le sont deux hommes d'esprit septicurs, quode opposés d'opinions et de conduitons.

NICHARD CROMWELL. — OPINION DE MILTON SUR LA RÉPUBLIQUE, SUR LES DIMES, SUR LA RÉPORME PARLEMENTAIRE.

Tandis que Milton, au nom de Richard, rappelait aux souverains et à leurs ministres le tendre amour et l'admiration protonde qu'ils avaient pour leigne d'un roi, les tactions renaissaient en Angleterre. Les gouvernements qui se tiement qu'à l'existence d'un homme, tombent avec est homme : felte cesse avec la cause. L'ancien parti républicain de l'armée se souleva; les officiers que Cromwell avait destitués se réunirent. Lambert se mit à la étée de la bome restile cause. Menach par les officiers, Richard ent la faiblesse de dissoudre la chambre des communes; la chambre des pairs était sulle.

Les assemblées aristocratiques règnent glorieusement lorsqu'elles sont averaines et seules investies, de droit ou de fait, de la puissance : elles offrent les plus fortes garanties à la liberté, à l'ordre et à la propriété; mais étans les gouvernements mittes, elles perdent la plus grande partie de leur valuer, et aont misérables quand arrivent les grandes criess de l'État. Elles 'ord jamais rien arrêté : faibles contre le rouje, elles ne méchenn plas l'austraince. Toujours prêtes à être chassées dans les commotions populaires, elles ne ra-

chètent leur existence qu'au prix de leurs parjures et de leur esclavage. La chambre des fords sauva-t-elle Charles 1º7 Sauva-t-elle Idhard Cromwell, auquel elle vait prété serment 18 sauva-t-elle auguel elle vait prété serment 18 sauva-t-elle auguel 1º7 Sauva-t-elle auguel plus 1º8 sauva-elle auguel plus 1º8 sauva-el

Peu après la dissolution de la chambre des communes, Richard abdiqua : il était écrasé sous la renomme d'Olivier. Détestant le joug miltaire, il n'avait pas la force de le secouer; saus conviction acueune, il ne se souciait de rien; il laissait ses gardes lui dérober son diner, et l'Angleter aller toute seule : il emporta deux grandes malles remplies de ces adrasse et de ces congratulations en l'honneur de tous les hommes puissants, et à l'usage de tous les hommes serviles. On lui disait daus ces flécitations que portez-vous dans ces malles? » lui demanda-t-on. — « Le bonheur du peuple anglès, », rénondrit el ne riant.

Le conseil des officiers rappela le Rump; le Rump attaqua sussito l'autorité militaire qui lui avait rendu la vie. Lambert bloqua, selon l'usage, les communes. Ce parlement dissous, le peuple brûla eu réjouissance sur les places publiques des monceaux de croupions de divers animaux. Morxè parut, et tout annonça la restauration.

Que faisait Milton pendant cetto décomposition sociale? Yoyant la libré! étrograder, révant toiquer la république, obbliant qu'il y a des moments où les écrits ne peuvent plus rien, il publia une brochure sur le moyen prompt et facile d'tablir une société libre. Dans un exposé rapide, il rappelle ce que les Anglais on fital pour aboir la monarchie.

Si nous nous relâcions, dit-il, nous justifierons les prédictions de nos nemenis : ils ont condumé nos actions comme térraires, rebelles, hyporites, impies; nous ferons voir qu'un esprit dégénéré s'est acudainemes répandu parari nous. Préparée et alis pour un nouvel eschazqe, nous sères en mépris à nos voisins; le nom anglais deviendra un objet de risé. Dalleurs, si l'or tecturne h la monarchie, l'on n'y resten pas longtenips il faudra bientôt combattre ce que l'on a déjà combattu, sans parrenir jèmais au point of l'on ciati parvenu; on perdra les batalites que l'on avaid déjà gagnées i Dieu n'écouters plus ces ardentes prières qu'on lui adressit pour ôtre délivrés de la tyramie, pusique nous n'aurons pas su nieux nosi entair à la victorie. Ainsi sera readu vain et plus méprisable que le bour destrait à victorie. Ainsi sera readu vain et plus méprisable que le bour destrait à victorie. Ainsi sera readu vain et plus méprisable que le bour destrait à victorie. Ainsi sera readu vain et plus méprisable que le bour des contraits à victorie. Ainsi sera readu vain et plus méprisable que le bour des contraits de victorie. Ainsi sera readu vain et plus méprisable que le bour des contraits de victorie. Ainsi sera readu vain et plus méprisable que le bour des des contraits de l'action de l

le sang de tant d'Anglais vaillants et fidèles qui achetèrent la liberté de leur pays au prix de leur vie. Un roi veut être adoré comme un demi-dieu; Bare notuned "dune cour hautaine de lissolue; il dissipera l'argent de l'État en festins, en bals et en mascarades; débauchant notre première noblesse, mâles et femèlles, il transformera les lords en chambellans, en écupres de agrooms de la garde-robe.

L'esprit pénétrant de Milton lui découvrait l'avenir; il voyait les longs cumbuts que l'on serait obligé de livrer pour reconquérir ce qu'on allait a prérie : ce n'est qu'aujourd'hui même que l'Angleter revient sur ce ternin, défendu pied à pied par le grand poète publiciste. Et ce roi, entouré d'une con hautaine et dissolue, que l'auteur du Paradis perdu peignait si bien d'avance, était pret à débarrore à Douvres.

Quelques mois avant la publication de cet ouvrage, il en avait domné deux autres 1 e premier sur l'autroit écrite en maitrier ecclississique second sur le meilleur moyen de chasser les merceuaires buss de l'Église ; il samine le fait des dimes, des redevances et des revenus de l'Église ; il éautie que les ministres du culte puissent être maintenus par le pouvoir de laici.

Son opinion sur la réforme parlementaire mérite d'être rappelée :

« Si l'on donne le droit à tous de nommer tout le monde, ce ne sera pas la sagesse et l'autorité, mais la turbulence et la gloutonnerie qui élèveront bientôt les plus vils mécréants de nos tavernes et de nos lieux de débauche. de nos villes et de nos villages, au rang et à la dignité de sénateur. Qui voudrait confier les affaires de la république à des gens à qui personne ne voudrait confier ses affaires particulières? Oui voudrait voir le trésor de l'État remis aux soins de ceux qui ont dépensé leur propre fortune dans d'infames prodigalités ? Doivent-ils être chargés de la bourse du peuple, œux qui la convertiraient bientôt dans leur propre bourse? Sont-ils faits pour être les législateurs de toute une nation, ceux qui ne savent pas ce qui est loi et raison, juste ou injuste, oblique ou droit, licite ou illicite; ceux qui pensent que tout pouvoir consiste dans l'outrage; toute dignité, dans l'insolence; qui négligent tout pour satisfaire la corruption de leurs amis, ou la vivacité de leurs ressentiments; qui dispersent leurs parents et leurs créatures dans les provinces, pour lever des taxes et confisquer des biens? hommes les plus dégradés et les plus vils, qui achètent eux-mêmes ce qu'ils prétendent exposer en vente, d'où ils recueillent une masse exorbitante de nchesses détournées des coffres publics : ils pillent le pays et émergent en un moment, de la misère et des haillons, à un état de splendeur et de fortune. Qui pourrait souffrir de tels fripons de serviteurs, de tels vice-régents de leurs maîtres? Qui pourrait croire que des chefs de bandits seraient propres à conserver la liberté? Qui se supposerait devenu d'un cheveu plus

184

libre par une telle race de fonctionnaires (ils pourraient s'élever à cinq cents élus de telle sorte par les comtés et les bourge), lorsque, parmi ceux qui sont les vrais gardines de la liberté, il y en a taut qui ne sevent ni commen user, ni comment jouir de cette liberté, qui ne comprennent ni les principes, ni les mérites de la prométéé ?

On na jamais rien, dit de plus fort contre la réforme parlementaire. Cromwell avait essayé cette réforme, il fut bientôt obligé de dissoudre le parlement produit d'une loi d'élection élargie. Mais ce qui était vrai du gemps de Milton, n'est pas également vrai aujourd'hui. La disproprofica nert les propriétaires et les classes populaires a fest plus aussi grande. Les progrès de l'éducation et de la civilisation ont commencé a rendre les fécteurs d'une elasse moyenne plus aptes à comprendre des intérêts qu'ils us comprensient pas autrefois. L'Angleterre de ce siècle a pu, quoique zon sans péril, coniférre des droits à une classe de citoyens qui, au dis septième siècle, auraient reverse; l'État en entrant dans les communes.

Ainsi, toutes les questions générales et particulières, agiétés aujourd'héchez les peuples du coultienet et dans le parlement d'Angiestres, savaint détruitées et résolues par Milton, dans le sens où notre Kêde les résout. Il a créé jusqu'à la langue constitutionnelle moderne: les mois de fontananières, de décrets, de motions, etc., sont de lui. Qual était donc es géné capable d'enfanter à la tois un monde nouveau et une parole nouvelle de politique et de possée ?

# RESTAURATION. — MILTON ARRÊTÉ ET REMIS EN LIBERTÉ. — PIDÉLITÉ DU POETE A CROMWELL.

Milton cut la douleur de voir le fils de Charles 1" remonter sur le trône, non que son œuur ferme fût effrayé, mais ses chimères de liberté républicaine s'évanouissaient; toute chimère qui s'évanouit fait du mal et laisse un vide. Charles II, dans sa déclaration de Bréda, annouçait qu'il pardonait à tout le moude, s'en remettant aux communes du soin d'exceptre les indignes du pardon. Les vengeances sanglantes, sous les Stuarts et sous la maison de Hanovre, ne purent être imputées à la couronne; elles uurest l'œuvre des chambres. Les corps sont plus implacables que les individus, parce qu'ils réunissent en eux plus de passions, et qu'ils sont moins renousables.

A l'avénement de Charles II, Millon se démit de la place de secrétaire latin, et quitta son hôtel de Pitty-France, où pendant huit années il avait reçu tant d'hommages. Il se retira chez un de ses amis, dans Bartholmeuc-Close, aux environs de West-Smithfield. Des poursuites lurrent com-

mencies contre la Défense du peuple anglais et l'Iconoclaste, et, le 27 juin 1600, le parlement ordonna l'arrestation de l'autur de ces ourrages. On ne le trouva point d'abord, mais peu de mois après on le voit renis entre les mains d'un sergent d'armes : il fut néanmoins bienbût re-liète. Le 7 d'écembre de la même année il eut l'audeucé de s'adresser à cette terrible chambre qui pensait l'avoir généreusement traité en ne faisant pas tombre es étie; il réchama contre l'excès di us slainer requis par le ser-guit; pir l'osprind le la vie. Les registres du contragé en lui dant la liberté, qu'en le privait de la vie. Les registres du nariequeut constatent ces deux faits :

## Samedi, 15 décembre 1660.

 $\bullet$  Ordonné que M. Milton, à présent à la garde d'un sergent d'armes de cette chambre, soit relàché en pavant les honoraires.  $\bullet$ 

Lundi, 17 décembre 1660.

« Une plainte ayant été faite que le sergent d'armes a demandé des honoraires excessifs pour la garde de M. Milton,

 Ordonné qu'il en sera référé au comité des priviléges pour examiner cette affaire.

Davenant sauva Millon, histoire honorable aux Muses sur laquelle fai mislié jaide ses vest décestables. Cunningham raconte autrement la délivance du potête: il préfend que Millon se déclara trépassé et qu'on célébrase se funéralise : Charles aurait applaudi à la ruse d'un homme échappé la mort en faisant le mort. Le caractère de l'auteur de la Défenue, et les mouments de l'histoire, ne permettent pas d'admettre cete ancedète. Millon fut ossiblé dans la retraite do il s'ensevelle, t et ect ossibl nous devois le Paradis perdu. Si Cromwell etit vécu dix ans de plus, comme le transque M. Mosencon, il n'aurait jamais été question de son secrétaire.

Les fites de la restauration passées, les illuminations écinites, vinrent les supplices : Charles s'était déchargé sur les communes de toute responsabilité de cette nature, et celles-ci n'épargnèrent pas les réactions violentes. Comwelf fut exhumé, et se carcasse pendue, comme s'l' ou chi hisée le paiville de se gloire sur les piliers du gible. L'histoire a gardé dans le résor ée se Chartes la quittance du maçon qui briss, par ordre, le sépuiere du Protecteur, et qui requi une somme de 18 schellings pour sa besogne :

May the 4th day, 1661, rect then in full, of the worshipful serjeant Norforke, fiveteen shillinges, for taking up the corpes of Cromell, et Ierton et Brassan.

Rec. by me John LEWIS.

 Mai, le 4<sup>me</sup> jour, 1661, reçu alors en totalité, du respectable sergent Norforke, quinze schellings pour enlever le corps de Cromell, et Ierton et Brassan.

# · Reçu par moi John LEWIS, »

Milton scul resta fidèle à la mémoire de Cromwell : tandis que de petits auteurs bien vils, bien parjures, bien vendus au pouvoir revenu, insultaient les cendres du grand homme aux pieds duquel ils avaient ampé, Milton lui donnait un asile dans son génie, comme dans un temple inviolable,

Milton put rentrer dans les aflaires: sa troisième femme (car il avait depousé successivement deux autres femmes après la mort de Marie Powel) le suppliant d'accepter son ancienne place de secrétaire du conseil, illuiri-pondit: v Yous étes femme et vous voulez avoir des équipages; moi p veut mourir homelé homme. » Demeuré républicain, il enferme dans ses principes avec sa muse et sa pauvreté. Il disait à ceux qui lui reprochaint d'avoir servi un tyran: « Il nous a délivrés des rois. » Il affirmait n'avoir combattu que pour la cause de Dieu et de la patrie.

Un jour se promenant dans le parc de Saint-James, il entendit tout à coup répéter autour de lui : Le roil le roil : Retirons-nous, « di-il à son guide; je n'ai jamais aimé les rois. Charles II aborde l'aveugle : Monsieur, voilà comme le ciel vous a puni d'avoir conspiré contre mon père. — Sire, si les maux qui nous affligent dans ce monde sont le châtiment de nos fautes, votre père devait être bien coupuble. »

# NOUVEAUX TRAVAUX DE MILTON. —— SON DICTIONNAIRE LATIN. —— SA MOSCOVIE. —— SON HISTOIRE D'ANGLETERRE.

La saison la plus favorable aux inspirations de Milton était l'autome, plus en rapport avec la tristèsse e le sérieux de se penéses : il dit ceperdant dans quadques vers qu'il renatt au printemps. Il se croyait recherché la nuit par une fomme coleste. Il avait en tries filtes de Marie Powell : l'une d'elles, Deborah, lui lisait Isais en hébreu, Homère ne gree, Ovide enlain, sans entendre aucune de ces langues : l'ancedote est contestée par Jehnee. Aussi savant qu'il était grand poète, on a vu qu'il étrivait en latin comme en anglais; il faissit des vers grees, témoir quelque-suns de ces opuscules. Cest dans le texte même des problètes qu'il se pénétrait de leur leu : la lyre du Tasses ne lui était point étrangère. Il parlait presque toutes les inseus vivantes de l'Europe. Antoine Francini, l'forentini, s'exprisin ser Milton comme si le poète d'Albion, à son passage en Italie, jouissait déjà du tout son éclat ;

Nell' altera Babelle Per te il parlar confuse Giove in vano, Ch' ode oltr' alla Anglia il tuo più degno idioma, Spagna, Francia, Toscana, ot Grecia e Roma.

• Dans une autre Babel, la confusion des langues serait vaine pour toi, qui, outre l'anglais, ton plus noble idiome, entends l'espagnol, le français, le toscan, le gree et le latin. •

Millon, vers la fin du protectorat, a vait commencé sérieusement à écrire Peradri preut, il menait de front avec ce travail des Muses des travaux fuisioire, de logique et de grammaire. Il a rassemblé en trois volumes infilo les matériaux d'un nouveau Thesaurus langue latines, qui ont servi sué éliteur sa dictionnaire de Cambridge, imprimé en 1693. On a de lui une grammaire latine pour les entants : Bossuel faissi, il e entéchisme aux petits garçons de Meaux. L'auteur du Paradis predu est dominé du sujet de son poème, jusque dans le Traité d'éducation, adressé à Hartilh en 1630 : La fin de tout savoir, dil-il, est d'apprendre à réparer les ruines de nos premiers parents, en retrouvant la vraise connaissance de Dieu. »

Ces travant, qui auraient fait honneur à Ducange ou à un bénédictin de he orgrégation de Saint-Maur, n'accabalaient pas le génie de Milton et ne hi suffissient pas : de même que Leibnitz, il embrassait l'histoire dans ses reberches. Sa Moscorie est un abrégé amusant par de petits détails de la sature des vorgaes, il flait is froit l'hiver en Moscorie, que la séve des branches mises au feu gêle en sortant du bout opposé à cetair qui britie, Moscor a un beau chiteau à quatre faces, bâti sur une colline; les murs de larique en sont tré-hauts: on dit qu'ils ont dix-huit pieds d'épaisseur, seize prêtes et autant de boutevards. Ce chiteau renferme le palais de l'empereur et autant de boutevards. Ce chiteau renferme le palais de l'empereur et neut belles égires seve des tours dorées. \*

C'est le Kremlin, d'où la fortune de Buonaparte s'envola.

L'Histoire d'Angleterre de Milion se compose de six livres; elle ne va pes au deith de la bataille d'Hastings. L'heptarebie, quoi qu'en dise Hume, y est lort bien débrouillée : le style de l'ouvrage est male, simple, entre-mêté et réflexions presque toujours relatives au temps où l'histoiren écri-mêté et réflexions presque toujours relatives au temps où l'histoiren écri-mêté et réflexions presque toujours relatives au temps où l'état de la société dans la Grande-Bretagne au moment où les Romains abandonnérent l'île; le compare cet dat à cetiu de l'Angleterre lorsqu'elle se trouva édiassée du vériable pouvoir sous le règne de Charles l°. A la fin du cinquième livre, Milon édetui les causes qui firent tomber les Angle-Saxons sous le joug des Milon déduit les causes qui firent tomber les Angle-Saxons sous le joug des pourraient pas faire retomber ses compatriotes sous le joug de la superstition et de la tynamie.

L'imagination du poëte ne dédaigne pas les origines fabuleuses des Bretons; il consacre plusieurs pages aux règnes de ces monarques de romans, qui depuis Brutus, arrière-petit-fils d'Énée, jusqu'à Cassibelan, ont gouverné la Grande-Bretagne. Sur son chemin il rencontre le roi Leir (Lear) :

• Leir, qui régna après Bladud, cut trois filles. Etant devenu vieur, à résolut de marie res filles et de diviser son ryounne entre elles; más il voulut auprarvant connaître celle de ces trois filles qui l'aimait le mieur. Gonorille, l'ainéa, interrogée par son père, lui répondit en invoquant le ciel, qu'elle l'aimait plua que son anne. Aimis, di le vieil homme plein de joie, puisque lu honores mon âge défaillant, je le donne, avec un mari que tuchsiaris, a terisième partie de mon royaume. Regan, la seconde fille interrogée, répondit à son père qu'elle l'aimait au-dessus de toutes de réalatres, et elle reput une récompense égala e ledde es as sour. Mási Cordeilla, la plus jeune et jusque-la la plus aimée, fit cette sincère et verteusse réponses: Mon père, mon amour pour vous est comme mon devoir l'ordonne; que peut demander de plus un père? que peut promettre de plus un effant? ceux qui vont au delle vous flatent.

• Lo vieillard, faché d'entendre cela, et désirant que Cordeilla reprit es paroles, répéta sa demande; mais Cordeilla, avec une loyale tristesse pour les infirmités de son père, répondit, faisant allusion à ses seeurs, pluid qu'en révétant ses propres sentiments: Comptez ce que vous avez, dit-elle, telle est votre reduer, e le vous avez ce que vous soulez. — Eh bien l'écris lo roi Leir dans une grande colère, écoute ce que ton ingratitude te æut: puisque tu n'as pas révéré ton vieux père, comme ont fait tes sœurs, tu n'auras as ta tart de mon rovaume.

· Cependant la renommée de la sagesse et des grâces de Cordeilla s'étant répandue au loin, Aganippus, grand monarque dans les Gaules, la demanda en mariage, Après quoi, le roi Leir, tombant de plus en plus dans les années, devint la proje de ses deux autres filles et de leurs maris. Il demeurait chez sa fille aînée, et il n'avait pour serviteurs que soixante chevaliers, et ils furent bientôt réduits à trente. Leir ne pouvant digérer cet affront, se retira chez sa seconde fille : mais la discorde s'étant mise parmi les serviteurs de différents maîtres, on ne laissa au roi que cinq chevaliers. Il retourna chez sa fille aînée, espérant qu'elle aurait pitié de ses cheveux blancs, mais elle refusa de le recevoir, à moins qu'il ne se contentat d'un seul chevalier. Alors Cordeilla, sa plus jeune fille, revint en pensée au roi Leir; il reconnut le sens caché de ses paroles, et il espéra qu'elle aurait pitié de sa misère. Il s'embarqua pour la France, Cordeilla, poussée de son amour et sans compter sur la plus petite récompense, se prit à verser des larmes au récit des malheurs de son père. Ne voulant pas qu'il fût vu dans la détresse ni par elle ni par personne, elle envoya secrètement un de ses plus fidèles serviteurs, qui le conduisit dans quelque bonne ville au bord de la mer, afin de le baigner, de le vêtir, de lui faire bonne chère, de le fournir d'une suite convenable à sa dignité. Cela étant fait, Cordeilla avec le ris son mari et tous les havrons de son royaume allètren au-evant de lui en grade fête et en grande joie. Cordeilla passa en Angleterre avec une armés, et reunt son père sur le trône. Elle valiquit ses securs impies avec leurs duss, et le roi Loir porta la couronne pendant trois ans. Il mourut après, et Cordeilla, menant une grande pompe et un grand deuil, l'enterra dans la ville de Leisester. Cordeilla règna cinq ans, la gay à ce que Marganaset Canodagius, fils de ses securs, lui firent la guerre, la dépossédèrent, l'emprisonèrent, et elle se tau. »

Il m'a été impossible de faire seulir dans cette traduction le charme de foriginal. Le conteur a vieilli son style à l'égal des chroniques dont il emprunie ce récit; il m'aurait fallu reproduire l'histoire du roi Leir dans la langue de Froissard, Milton s'est plu à lutter avec Shakspeare comme Isoò avec l'Auge.

## TRAVAUX POÉTIQUES DE MILTON. --- PLAN DU PARADIS PERDU POUR UNE TRAGÉDIE.

Ce n'est pas tout : les compositions poétiques de Mition étaient aussi gigautesques que ses études en prose. Et ce n'était pas de ces fantaisies de la médiocrité abondante dont les vers ruissellent aussi facilement que des panies soit qu'il quittât la tyre pour la plume, ou la plume pour la lyre, Mition accroissait todjours en quelque chose les moissons de la postérié. On éti dit qu'il avait résolu de mettre, comme certains Pères de l'Églige, de la Bible entière en tragdiés. On conserve, à la bibliothèque du collège de la Trinité à Cambridge, des manuscrits du poète : parmi ces manuscrits se towent les titres de trente-six tragédies à prendre dans l'Histoire d'Arpeletre, depuis Vertiger jusqu'à Étouard le Confosseur, et de quarantebuit tragédies à tirer des livres saints. Quelques notes ot des indications de disours, de chantes, de caractères, sont assex souvent jointes à ces titres,

Parmi les sujets sacrés choisis par Milton, J'ai remarqué celui d'Athalie. Nilton n'elt point surpassé Rache, mais i elt télé curieux de voir comment or male génie aurait conduit une action qui a prodait le chef-d'œuvre de la scine. Le poète républicain aurai-l-il donné aux rois des avertissements plus nobles et plus sévères que le poète rouditée?

> Loin du trône nourri, de ce fatal honneur, Helas I vous ignorez le charme empoisonneur. De l'absolu pouvoir vous ignorez l'ivresse, Et des liches flatieurs la voix enchanteresse. Bientot ils vous diront que les plus saintes lois, Maitresses du vil netulle, obsissent aux ress:

M. - LITTER ANGL.

Qu'un roi n'a d'autre frein que sa volonté même : Ou'il doit immoler tout à sa grandeur suprême ; Qu'aux tarmes, au travail le peuple est condamné, Et d'un sceptre de fer veut être gouverné: Que s'il n'est opprimé, tôt ou tard il opprime.

Milton avait aussi formé le projet de traduire Homère.

Voici un des plans du Paradis perdu, pour une tragédie, tel qu'il existe écrit de la main du poète dans les manuscrits du collège de la Trinité.

| PERSONNAGES.                                            |                                                                                                                                                                           | AUTRES PERSONNAGES.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Michel.<br>L'Amour divin.<br>Chœur d'auges.<br>Lucifer. |                                                                                                                                                                           | Moise, La divino Justice, la M gesse, l'Amour divi desperus, l'Etoile du s Chour d'anges. Lucifer. Adam. Evo. La Conseience. Le Travail. La Maladie. Le Mécontentement. L'Ignorance. La Peur. La Mort. La Fol. | tiséricorde, la Sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         |                                                                                                                                                                           | L'Espérance.<br>La Charité.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                         | Michel. L'Amour divin. Cheur d'auges. Lucifer. Adam.   Avec le serpe La Conscience. La Mort. Le Travail. La Maladie. Le Mécontentement. L'ignorance. La Foi. L'Espérance. | Michel. L'Amour divin. Chesur d'auges. Chesur d'auges. Adam, a vec le serpent. La Conscience. La Mort. Le Travail. La Mischael. La Mischael. La Mischael. La Foil. La Foil. La Foil.                           | Michel. L'Amour divin. Charuf d'auges. Loufeir. Louefer. Louefer. L'ave le sepont. La Onnselmen. L'ave le sepont. La Onnselmen. L'ave la Vert. La Nort. La Vert. La Watel. La Walshe. L'a Watels. L'a |

# PLAN DU PARADIS PERDU.

TRAGEDIS.

### ACTE L

Moise. prologiste, raconte qu'il a son vrai corps; que ce corps ne se corrompt point parce qu'il habite avec Dicu sur la montagne; que lui, Moïse, est semblable à Élie et à Énoch; qu'outre la pureté du licu qu'il habite, les vents purs, la rosée et les nuages le préservent de la corruption. De là, il exhorte les hommes à parvenir à la vue de Dieu ; il leur dit qu'ils ne peuvent voir Adam dans l'état d'innocence à cause de leurs péchés.

La Justice, la Miséricorde, la Sagesse s'enquièrent de ce qui arrivera à l'homme s'il tombe.

Chœur d'anges qui chantent un hymne à la création.

ACTE IL

L'Amour céleste, l'Étoile du soir et le chœur chantent le cantique nuptial et décrivent le paradis.

ACTE III.

Lucifer machine la ruine d'Adam.

Le chœur craint pour Adam et raconte la rébellion et la chute de Lucifer.

ACTE IV.

Adam et Ève tombés.

La Conscience les cite à l'examen de Dieu.

Le chœur se lamente et dit les biens qu'Adam a perdus.

ACTE V.

Adam et Ève chassés du paradis.

Un ange présente à Adam le Travail, la Peine, la Haine, l'Envie, la Guerre, la Famine, la Maladie, le Mécontentement, l'Ignorance, la Peur et la Mort, entrés dans le monde : Adam leur donne leurs nome, ainsi qu'à l'lliver, à la Chaleur, à la Tempête, etc.

La Foi, l'Espérance et la Charité consolent Adam et l'instruisent.

Le chœur conclut rapidement.

Dans ce plan, la plupart des personnages surnaturels du Paradis perdu sont remplacés par des personnages allégoriques. Lucifer, dans la tragédie, projette la ruine d'Adam comme Satan la machine dans le poëme; mais toutes les grandes scènes de l'enfer sont supprimées, de même que les grandes scènes du ciel : on ne voit point les conseils tenus dans l'abime : on n'entend point les oracles du Père, les paroles du Fils sur la sainte montagne; le drame ne comportait pas ces développements de l'épopée, Le chœur raconte la rébellion et la chute de Lucifer, mais il est évident qu'il n'aurait pu le faire que d'une manière fort courte, non dans un long récit, et comme celui de Raphaël. Dans la tragédie, l'Amour céleste et l'Étoile du soir chantent le cantique nuptial ; dans le poème, c'est le poète lui-même qui entonne le cantique : on peut regretter le chant de l'Étoile du soir et en présumer la beauté. Mais Milton ne peut se passer de génie, témoin ce trait remarquable jeté dans une simple note : l'ange présente à Adam, après sa ciute, toutes les calamités de la terre, depuis le Travail jusqu'à la Mort; Adam pécheur les nomme, comme dans son innocence il avait imposé des noms aux innocents animaux de la création. Cette sublime allegorie ne se retrouve point dans le Paradis perdu.

#### AUTRES DÉTAILS SUR MILTON.

Le chantre d'Éden disait que « le poëte doit être un vrai poème, » ough. himself to be a true poem, c'est-à-dire un modèle des choses les meilleures et les plus honorables.

Milton se levait à quatre heures du matin en été, à cinq en hiver. Il portait presque topiours un habit de gros drap gris; il étudiati jusqu'à midi, dinait frugalement, se promeanit avec un guide, chantait le soir en s'accompagnant de quelque instrument : il savait l'harmonie et avait la voir belle. Il s'était longtemps livré à l'exercice des armes. A en juger par le Paradis pordut, il aimait passionnément la musique et le parfum des Benx. Il soupait de cinq ou six olivics et d'un peut d'eau, so couchait à neuf heures et composait la nuit dans son lit. Quand il avait fait quelques vers, il semait, et les dicatalt à a femme ou à ses filles. Les jours de soleil, il setta assis sur un banc à sa porte ; il demeurait dans Bunhill-Row, au bord d'une soèce de chemin.

Au dehors, on accablait d'outrages le lion malade et abandonné; on lui dissit : » Parricide de ton roi, si, par la clémence de Charles II, tu as échappé à ton supplice, tu n'es maintenant que plus puni. Vieux, infrane, pauvre, privé des yeux, réduit à écrire pour vivre, rappelle donc pour gagner ta vie Saumaise de la mort. » On lui reprochait son âge, sa laideur, sa petitesse; on lui appliquait ce vers de Virgile:

## . Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum:

observant que le moi ingens était le seul qui ne s'appliquât pas à se persone. Il avait la simplicide de répondre (Defounce autoris) qu'il était pauvre, parce qu'il ne s'était jamais enricht; qu'il n'était ni peit ni grand; qu'à aucun âge il n'avait été trouvé laid; que dans sa jeunesse, l'épée au côté, il n'avait jamais craint les plus bardis. En effet, il avait été très-beau, et l'était encore dans sa vieillesse : le portrait d'Adam était le sien (livre vue d'arondis perdus). Ses cheveux étaient admirables, ses yeux, d'une pureté extraordinaire; on n'y voyait aucune tache, et il êtt été impossible de le crèrie aveugle.

Si l'on ne connaissait pas la rage des partis, croirail-on qu'on pûjmais faire un crime à un homme d'être aveugle? Mais remercions ces abomiables haines, elles nous ont valu quelques ligues admirables. Milton répond d'abord qu'il a perdu la vue à la défense de la liberté, et il ajoute ces paroles de sublimité et de tendresse ;

Dans la nuit qui m'environne, la lumière de la divine présence brille

pour moi d'un plus vií éclat. Dieu me regarde avec plus de tendresse et de compassion, parce que je ne puis plus voir que lui. La loi divine non-seulement doit me servir de bouclier contre les injures, mais me rendre plus soré; non à cause de la privation de la vue, mais parce que jo suis à fombre de salles divines qui sembleut produire en moi ces térbères. Pattribue à cela les affectueuses assiduités de mes amis, leurs attentions consulants, leurs bomes viaites et leurs ejecnd's respectueux.

On voit à quelle extrémité il était réduit pour écrire, par le passage d'une de ses lettres à Pierre Heimbach :

• Celle de mes vertus que vous appetez ma vertu politique, et que f'aientais nieux que ous eussiez appelle mon dévoumenta has patrie (dour son qui me charme toujours), ne m'a pas trop bien récompensé. En finissat ma lettre, si vous en trouvez quelque partie tracée incorrectement, vous en imputeres fauto au petit garron qui écrit pour moi; il il ignor absolument le latin, et je suis forcé misérablement de lui épeler chaque ktire que jédice.

Les max de Milion étaient encore aggravés por des chagrins domesiques : J'ai dijà dit qu'il avait perdu sa première femme, Marie Powell, motte en couches; sa seconde femme, Catherine Wood Cock de Hackeney, mourt aussi en couches au bout d'un an. Sa troisième femme, Bisabeth Misslul, hi survécut et le servi lès ne. Il parat qu'il ît peu amie : se files, qui jouent un si beau ribe poétique dans as vie, le trompsient et vendient serethement se livres. Il s'en palignait, Malheureussenent son ennatière semble avoir eu l'inflexibilité de son génie. Johnson a dit avec précision et vérité que Milion croyait la femme faite seulement pour l'obétisence et l'homme pour la rébellion.

## PUBLICATION DU PARADIS PERDU.

Illouchaità l'age de cinquante-neuf ans, lorsqu'en 1667 il songea à publie le Paradii perdu. Il en avait monté le manuscrit, alors divisé nuit livres, à Ellwood, quaker qui a laissé à la littérature anglaise l'Histoire sorie et la Davidéide. Lo manuscrit du Paradii perdu n'était pas de la main de l'autour : Milton n'ayant pas le moyen de payer un copiste, quelques amis avaient écrit alternativement sous sa dictée. Le censeur refusit l'impriment à cet autre Galifie, découvreur d'astres nouveaux; il chianait à chaque vers ; il ui sembalat que le crime de haute trabiton res-orati du magnifique passage où la gloire obscurcie de Satan est comparée à une éclipes, lequelle alarme les rois par la fraqueur des révolutions.

Mais comment le docteur Tomkyns ne s'aperçut-il pas des allusions aux

mœurs de la dynastie restaurée, allusions si sensibles dans ces vers qui font partie de la belle invocation à l'amour conjugal ?

« Il n'a point ces plaisirs (l'amour) dans le sourire acheté des prosituées, dans de rapides jouissances sans passion, sans joie, et que rien ne rend chières; il ne les a point dans la danse des favorites ou sous le masque lascif, ou dans le bal de minuit, ou dans la sérénade donnée par un amat famélique à sa fêtre beauté qu'il serait mieux de quitter avec mépris. »

Milton peint encore plus clairement la cour de Charles dans la cour de Bacchus, lorsqu'il représente les courtisans prêts à le déchirer, lui Milton, comme les Bacchantes déchirèrent Orphée sur les monts de la Thrace:

« Chasse au loin les barbares discords de Bacchus et de ses enfants del joie; race de cette horde forcenée qui déchira sur le Rhodope le chantre de la Thrace : il ravit l'orcille des bois et des rochers, jusqu'à ce qu'une dameur sauvage noyât et la voix et la lyre : la Muse ne put défendre sen fils. »

Il est probable que l'ingénieuse lâcheté du censeur sauva le *Paradii* perdu : Tomkyns n'osa point reconnaître le roi et ses amis dans un portrait dont la ressemblance frappait tous les yeux.

Les libraires intimidés ne se pressaient pas d'acquérir le manuscrit d'un auteur pauvre, presque inconnu comme poète, suspect et détesté comme prosateur. Enfin il y en eut un plus hardi que les autres : il osa se charger en tremblant de l'ouvrage fatal.

On a conservé le contrat de vente et le manuscrit du poème souillé de l'imprimatur : le contrat porte ce titre : Milton's agreement with M. Symons for Paradise lost, dated 27th april 4667. Convention de Milton avec M. Symons pour le Paradis perdu, datée du 27 avril 4667.

Il est dit, dans cette convention, que Jean Milton, gendeman, cède à Samed Symons, imprimeur, en propriété èt pour toujours, pour la somme de 5 liv. st., à lui, Milton, préser tement payée, tous les exemplaires, or pies et manuscrist d'un poème intuité : Pravaité prefu, ou de guelque autre titre ou nom que holit poême est ou sera nomme. Clause singuière par laquelle on voit que Milton, son poème fait et vendu, heistait encre se titre qu'il lui donnerait. Samuel Symons s'engage, en considération fa consideration fa l'accounte de l'accounte s'accounte de l'accounte s'accounte de l'accounte de l'accounte de l'accounte de l'accounte s'accounte s'acco

qui resonalt avoir reçu la somme de 8 liv, st., en cession de tous ses droits sur l'édijon en doune livres du Paradis perdu; enfin une troisième quittance, ou plutôt des espèces de lettres patentes d'Élissabeth Millon, du 29 avril (1681, laquelle renonce à jamais à toute reprise contre Samuel Symons, à toutes réclamations qui pourraient être à faire, from the leguaing of the world unto the day of these presents, « depuis le camanecement du monde jusqu'au jour de ces présentes. » Fattes dons le trette-troitaine mande du régue de noire souverain estipante Clurles, par la grâce de Dieu roi d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande et de France, et difessur de la Cit.

himi Millon regut 40 liv, sterl, pour la cession de la propriété du Paradiu prdu, et sa veuve 8. Les dernières lettres de cette veuve sont datées de la treate-troisième aunte du règne de Charles second, c'est-à-l'ûre que la récultion de 1649 est non avenue; que Cromwell n'a pas régné, et que la république et le protectorat, le poème immortel veudu pour 10 liv, st., payées dans l'espace de deux ans. Et c'es la veuve de Milton qui signe tout tels! Qu'importe II n'appartenait pas plus à Charles II d'effacer les temps duc Crouwell et Milton avaient fixé la date, qu'à Louis XVIII de rayer de sor règne celui de Napoléon.

SAISON AGONISTS. --- PARADIS RECONQUIS. --- NOUVELLE LOGIQUE. --- VRAIE RELIGION. --- MORT DE MILTON.

Le Paralis perdu, pendant toute la vie du poête, demeura enseveli au fond de la boutique du libraire aventureux. En 1667, dans toute la gloire de Louis XIV, losque Andromague faissit son apparition sur la scène, John Milion était-il connu en France? Oui : pent-être de quelques gens de justice, comme un coquin d'écrivassier dont les diatribes avaient été diment brûlées par la main du bourreau à Paris et à l'oulouse.

Millos survieux sept ans à la publication de son poime, et n'en vit point le noces, Johnson, qui retranche au poléte note cu qu'il peut retrancher, to lui veut pas même laisser l'amer plaisir d'avoir cru qu'il s'était trompé, d'uvir passé qu'il avait produ sa vie, ou qu'un âge indifférent et jaloux mévamissaits ongeine. Le decteur préched que le Paradus perdu eut un succès sériable durant la vie de l'anteur; que celui-ci « vit les progrès simenieur de son ouvrage; qu'il ne fut point découragé, se reposaut sur son propre mérite avec une confiance intime dans son talent, attendant sus impusience les vicissitudes de l'opinion et l'impartialité de la génération simusace.

Cette supposition est contraire aux faits matériels, et l'on va voir par le Samson si Milton se croyait apprécié de ses contemporains.

Milton avait cette force d'âme qui surmonte le malheur et se sépare d'une illusion : ayant jeté tout son génie au monde dans son poème, il continua ses travaux commes il in 'avait rieu donné aux hommes, commes il en Paradis perdu était un pamphlet tombé, un accident dont il ne fallait plus s'occuper. Il publia successivement Samon, le Paradis reconquis, une nouvelle Lopjue, un traités una la vraie réligion.

Le Paradis reconquis est une œuvre de lassitude, quoique calme et belle; mais la tragédic de Samson respire la force et la simplicité antique. Le poète s'est peint dans la personne de l'Israélite aveugle, prisonnier et malheureux: noble manière de se venger de son siècle.

Le jour de la fête de Dagon, Samson obtient la permission de respirer un moment à la porte de sa prison, à Gaza; là, il se lamente de ses misères :

 Je cherche ce lieu infréquenté pour donner quelque repos à mon corps; mais je n'en trouve point à mes pensées inquiètes : comme des frelons armés, elles ne m'ont pas plus tôt rencontré seul, qu'elles se précipitent sur moi en foule, et me tourmentent de ce que j'étais au temps passé, et de ce que je suis à présent..... Le plus grand de mes maux est la perte de la yue : aveugle au milieu de mes ennemis! Oh! cela est pire que les chaînes, les donjons, la mendicité, la décrépitude! Le plus vil des animaux est audessus de moi : le vermisseau rampe, mais il voit. Mais moi, plongé dans les ténèbres au milieu de la lumière | O ténèbres | ténèbres | ténèbres | en plains rayons du midi! Ténèbres irrévocables, éclipse totale sans aucune espérance de jour! Si la lumière est si nécessaire à la vie, si elle est presque la vic; s'il est vrai que la lumière soit dans l'âme, pourquoi la vue est-elle confinée au tendre globe de l'œil, si aisé à éteindre?..... Ah! s'il en eût été autrement, je n'aurais pas été exilé de la lumière pour vivre dans la terre de la nuit, exposé à toutes les insultes de la vic, captif chez des ennemis inhumains. »

On croit que par ces dernières paroles le poête faisait allusion à l'exécution du second Henri Vane.

Samson, mené à la fête de Gaza pour amuser les convives, prie Dieu de lui rendre sa force; il ébranle les colonnes de la salle du banquel, et périt sous les illustres ruines dont il écrase les Philistins, comme Milton en mourant a ensoveli ses ennemis sous sa gloire.

Milton, dans ses derniers jours, fut obligé do vendre sa bibliothèque. Il approchait de sa fin : le docteur Wright l'étant allé voir, le trouva reiné au premier étage de sa petite maison, dans une toute petite chambre : on montait à cotte chambre par un escalier tapissé momentanément d'une mo6

spetts vert, afin d'assourdir le bruit des pas et de commencer le silence de l'Inemne qui s'avançait vers le silence éternel. L'auteur du Paradis perdu, vêta d'un pourpoint noir, reposait dans un fauteuil à coude : sa tête était sus; ses cheveux argentés fombaient sur ses épaules, et ses beaux yeux noirs d'avaugle bruillaient sur la plateur de soft visage.

Le 10 novembre 1674, la divinité qui parlait la nuit au poëte le vint chercher; il se réunit dans l'Éden céleste à ces anges au milieu desquels il avait vécu, et qu'il connaissait par leurs noms, leurs emplois et leur beauté.

Milton trépassa avec tant de douceur, qu'on ne s'aperçut pas du moment où, à l'âge de soixante-six ans moins un mois, il rendit à Dieu un des souffles les plus puissants qui animèrent jamais l'argile humaine. Cette vie du temps, ni longue ni courte, servit de base à une vie immortelle : le grand homme traina assez de jours sur la terre pour s'ennuyer, pas assez pour épuiser son génie, qu'il posséda tout entier jusqu'à son dernier soupir. Bossuet, comme Milton, avait cinquante-neuf ans lorsqu'il composa le chef-d'œuvre de son éloquence : avec quel feu et quelle jeunesse il parle de ses cheveux blancs l Ainsi l'auteur du Paradis perdu se plaint d'être glacé par les années, en peignant les amours d'Adam et d'Ève. L'évêque de Meaux prononca l'Oraison funèbre de la reine d'Angleterre en 4669, l'année même ou Milton donna quittance des secondes 5 livres sterling reçues pour la vente de son poême. Ces incomparables génies, qui tous les deux. dans des rangs opposés, avaient fait le portrait de Cromwell, s'ignoraient l'un l'autre, et n'entendirent peut-être jamais prononcer leurs noms ; les aigles, qui sont vus de tous, vivent un à un et solitaires dans la montagne,

Milton mourul juste à moitié terme entre deux révolutions, quatores ans aprèls nestuarion de Charles II, et quatores ans avant l'avémement de Gaillaume. Il fut enterré près de son père, dans le chœur de l'église de Sint-Gilles, Longtempa après les curieux allaient voir une petite pierre dont l'inscription d'était plus lisible : cette pierre gardait les cendres dé-bisées de Milton; on ne sait si le nom de l'auteur du Paradis perdu n'a-vitalonité défants.

La famille du poète s'enfonça vite dans l'obscurité. Trente ans s'étaient c'ouslés depuis la mort de Milton, lorsque Déborah, voyant pour la première mêsie portrait du poète, alors devenu célèbre, s'écria : c 0 mon père, mon der père l Déborah avait épousé Abraham Clarke, tisserand dans Spithestis elle mourt, agée de soizant-seize ans, au mois d'août 4727. Une és se filte se maria à Thomas Foster, tisserand aussi, Réduite à la misère, un critique proposa une souscription en sa faveur : - Cette proposition, d'ell, doit être bien reque, puisqu'elle est aite par moi, qu'on pourrait re-gruter comme le Zofie de l'Homère anglisis. - Zoffe n'eut pas le plaisir de dourrie la petit-figle if Homère de soutrages qu'il avait prodigués au père description de la contraction de la contracte pour la petit-fiel d'Homère de soutrages qu'il avait prodigués au père

M .- LITTER, ANGL.

de l'épopée biblique. Le parterre anglais devint le tuteur de l'orpheline; elle eut à son bénéfice une représentation du *Masque*, dont Samuel Johnson, d'ailleurs assez dur dans son jugement sur Milton, fit le prologue.

"Déborah fut connue du prolesseur Ward, et de Richardson, à qui nous devons une vie de Milton, Addison se fit le patron de Déborah, et obtint pour elle, de la reine Caroline, cinquante guinées,

Un fils de Déborah, Caleb Clarke, passa aux Indes dans les premières années du dix-huitième siècle. On a su, par sir James Mackintosh, que ce petit-fils de Milton avait été clerc de paroisse à Madras. Caleb Clarke eut de sa femme Marie trois enfants: Abraham, Marie, morte en 1706, et Isaac. Abraham, arrière-petit-fils de Milton, épousa, au mois de septembre 1725, Anna Clarke : il en eut une fille, Marie Clarke, portée sur les registres de naissance, à Madras, 2 avril 1727. Là disparait toute trace de la famille de Milton. On ne sait ce que sont devenus Abraham et Isaac, qui ne moururent point à Madras, et dont jusqu'à présent on n'a point fait vérifier le décès sur les registres de Calcutta et de Bombay. S'ils étaient retourgés en Angleterre, ils n'auraient point échappé aux admirateurs et biographes de Milton : ils se sont donc perdus dans les vastes régions de l'Inde, au berceau du monde chanté par leur aïeul. Peut-être quelques gouttes inconnues du sang libre de Milton animent aujourd'hui le cœur d'un esclave; peutêtre aussi coulent-elles dans les veines d'un prêtre de Bouddha, ou dans celles d'un de ces bergers indiens qui se retire au frais sous un figuier et surveille « ses troupeaux à travers les entaillures coupées dans le feuillage le plus épais. »

> Shelters in cool, and lends his pasturing herds At lookholes cut thro' thickest shade. . . . . . . Paradise lost.

Rien de plus naturel que la curiosité qui nous porte à nous enguérir de la famille des hommes illustres : celle de Buonaparte n'a point péri, pare qu'il a laissé après lui les reines et les rois qu'il fit avec son épée. L'ai recherché ailleurs ce qu'étaient devenus les descendants de ce Comme dout le nom se trovou finéprandement uni daus la gloire à celt di Mélon.

« Il est possible, ai-je dit, qu'un héritier direct d'Olivier Cromwell, par Illeuri, soit maintenant quelque paysan irlandais, inconnu, catholique peut-être, vivant de pommes de terre dans les tourbières d'Ulter, ataquant la nuit les orangistes, et se débattant contre les lois atroces du Protecteur. Il est possible encore que ce descendant inconnu de Cromwell sit été un Franklin ou un Washington en Amérique?

<sup>1</sup> Les Quatre Stuarts.

## PARADIS PERDU.

#### QUELQUES IMPERPECTIONS OF CE POEME.

Le comte de Dorsei, cherchant des livres, entra chez le libraire de Milton et mil par hasard la main sur le Paradis perdu. Le libraire pria humblement sa seigneurie de le litre et de lui procurer des acheteurs. Le comte l'emporta, le lut, le fit passer à Dryden, qui le lui renvoya avec ces mots : Cet homme nous effece, nous et les anciens.

Copendant la renommée du Paradis perdu ne marcha qu'avec lenleur; de meurs friviece et corrompues, l'aversion qu'on portait à des secles religiouses dont les excès avaient fait naître l'esprit d'incrédulité s'oppossieut us uscès d'un poème aussi sévère par le sujet, le s'èyle et la pensée; ni le dac de Backingham, ni le comte de Rochester, ni le chevalier du Temple, ne s'occupent de Milton. Mais, en 1688, une édition in-folio du Paradis pordu, sous le patronage de lord Sommers, fit du brutt : en clit dit que gloire de l'ennemi des Suarts, par eux opprimée, avait attendu l'année de la circulte pour éclater. Si Milton ett véeu, comme son frère, jusqu'à l'époque de la révolution de 1688, ett-il trouvé grâce devașt le gouvernement souveau l'êm doute; en ne fit que changer de roi. Le vieux régicide Lude, scouru de Lausanne, es trouva aussi étranger sous Guillaume III qill'êté dés ous Jacques II; homme d'un autre temps, il retourna mourir dans sa soilude.

Peu à peu les éditions du *Paradis perdu* se multiplièrent. Addison lui coascra dix-huit articles du *Spectateur*. Alors il n'y eut plus assez d'autels peur le dieu; Milton prit, dans le culte public, sa place à eôté de Shakspeare.

Quéques voix opposantes se firent entendre pourtant; aucune grande renommée ne s'élève sans contradicteurs. On prétendit que Milton avait inité Maschins, Ramsay, Vida, Sannazar, Romeous, Fletcher, Staforst, Faubman, Andreini, Quintianus, Malapert, Fox; on aurait pu ajouter à teet liste Saint-vile, Dubartas et le Tasse; Saint-vière a de très-belles séènes dans Éden. Il est probable que Milton, à Naples, dansla compagnie de Manso, avait lu les Sette giornale del mondo creato du Tasse. Le chantre de la Jérusalem faisait sortir Eve du s'in d'Adum, tandis que Ditu arroaut d'un sommeil paisible les membres de notre premier père suoupsi;

Ed irrigò di placida quiete Tutte le membra al sonnacchioso... Le Tasse amollit l'image biblique, et dans ses douces créations la femme n'est plus que le premier songe de l'homme.

Que fait tout cela à la gloire de Milton? Ces prétendus originaux ont-lisouvert leuris ouvrages par le réveil de Satan dans l'enfer? Ont-lis traversé le chaos avec l'ange rebelle, aperçu la création du seuil de l'empyrée, apoctrophé le soleil, contemplé le bonheur de l'homme dans sa primitive innocence, deviné les majesteuses amours d'Éve et d'Adam?

Soit qu'en traduisant Milton l'habitude d'une société intime m'ait accoutumé à sea défauts, soit qu'élargissant la critique je juge le poète d'après les idées qu'il devait avoir, je ne suis plus blessé des choses qui me chequaient autrefois. La découverte de l'artillèrie dans le ciel me semble aujourd'hui découler d'une idée fort naturelle : Milton fait inventer par Satan ce qu'il truvue de pire parmi les hommes. Il revient souvent sur cette invention à propos de la conspiration des poudres ; il a cinq pièces latines, in Proditionem bonbardiciem: in Inneutorem bombarda.

Les railleries des démons sont une imitation des railleries des héros d'Homère. J'aime à voir l'Iliade apparaître au travers du Paradis perdu.

Les démons changés en serpents qui sillent leur chef, lossqu'il viert se vanter d'avoir (osus la figure d'un serpent) perdu la race humaine, sont les caprices, d'ailleurs étonnamment bien exprimés, d'une imagination surbondante. Dans les critiques que l'on a faites de ce passage, on n'a pas vu on n'a pas voutu voir, l'explication que le poète lui-mêmedonne de la métamorphoes : elle est conforme au sujet de l'ouvrage et aux traditions les plas populaires du christianisme. Ces pour la dernière fois que l'on aproxib Satan : le prince des ténèbres, supérbe intelligence au commencement du poème, avant la séduction d'Adam, deviant hideux repulie à la fin du poème, après la chute de l'hommer : au lieu de l'espirit qui brillait encore le l'égal du soleil éclipsé, il ne vous reste plus que l'ancien serpent, que le vieux d'arson de l'abline.

Il serail moins injuste de reprocher à Milton quelques traits de mauvais goût : « ce diner (de fruits) qui ne refroidit pas, » par exemple, Paurais voulu pouvoir supprimer les vers où Adam dit à Éve qu'elle est une cete totueuse que lui, Adam, avait de trop; et malheureusement cette injure se trouvait placeé dans un morceau dramatique d'une beauté achet de trouvait placeé dans un morceau dramatique d'une beauté achet.

Le poète abuse un peu de son érudition; mais, après tout, mieux vand étre trop instruit que de ne l'être pas assez : Milton a tiré plus de beaulés de son savoir que Shakspeare de son ignorance. N'est-el pas supremait qu'au milieu de la mauvaise physique de son temps il annonce l'attraction, démontrée depuis par Newton? Kepler, Boulliau et Hooke, il est vial, avaient mis sur la voie de la découverte, et Milton aurait nu comaître ce qu'on appelait alors la force tractoire. Dans l'antiquité, Aristarque fait du soleil le centre unique de l'univers.

Des nuances et des lumières manquent, de fois à autre, dans les tableaux du poête; on devine que le peintre ne voit plus, comme en musique on reconnaît le jeu d'un aveugle à l'indéfini de certaines notes. Les descriptions du Paradis perdu ont quelque chose de doux, de velouté, de vaporeux, d'idéal, comme des souvenirs : les soleils couchants de Milton, en rapport avec son âge, la nuit de ses paupières et la nuit approchante de sa tombe, ont un caractère de mélancolie qu'on ne retrouve nulle part. Lui demanderez-vous rien de plus, lorsqu'en peignant une nuit dans Éden, il vous dit : «Le rossignol répétait ses plaintes amoureuses, et le silence était ravi. » Cinq ou six vers, hors de tous les lieux communs, lui suffisent pour offrir le spectacle religieux du matin. « La lumière sacrée commença de poindre dans l'orient parmi les fleurs humides ; elles exhalaient leur encens matinal, alors que tout ce qui respire sur le grand autel de la terre élève vers le Créateur des louanges silencieuses et une odeur qui lui est agréable. » On croit lire un verset des psaumes : Jubilate Deo omnis terra; Benedic anima mea Domino.

Enfin, si le poëte montre quelquefois de la fatigue, si la lyra échappe à sa main lassée, il repose et je me repose avec lui ; je ne voudrais pas que les beaux endroits du Cut et des Huraces fuseum joints ensemble par des harmonies élégantes et travaillées; les simplicités de Corneille sont un passeg à ses grandeurs qui me charme encore.

### PLAN DU PARADIS PERDU.

Que diral-le du Paradit perdu qui n'ait déjà été dit P Mille fois on en a cié les traits sublimes, les discours, les combats, la chute des anges, et et euler qui est plui épouvanté si Dieu n'en avait creusé si profondément l'abine. l'Insisterai donc principalement sur la composition genérale de Towarge, pour faire remarquer l'art avec lequel te tout est conduix.

Salan s'est réveillé au milieu du lac de feu (et quel réveil I). Il rassemble le tosseil des légions puines ; il rappelle à asc compagnons de malhuer de désidoblésance un ancien oracle qui annonçait la missance d'un monde moment, la création d'une nouvelle race formée à dessein de remighi et vide laissé par les anges tombés : chose formidable le Cest dans l'entier que l'one niende prononce pour la permière fois le nom de II vousse.

Satan se propose d'aller à la recherche de ce monde inconnu, de le détruire ou de le corrompre. Il part, explore l'enfer, rencontre le Péché et la Mort, se fait ouvrir les portes de l'abime, traverse le chaos, découvre la création, descend au soleil, arrive sur la terre, voit nos premiers parent dans Éden, est touché de leur beauté ct de leur innocence, et dome, par ser remords et son attendrissement, une idée ineffable de leur nature et de leur bonheur. Dieu aperçoit Satan du haut du ciel, prédit la faiblese de Fhormer, annonce as perte totale, à moins que quelqu'un ne se présente pour être sa caution et mourir pour lui : les anges resient musté d'épovante. Dans le silence du ciel, le Fus seul prend la parole et s'offre ensacrifice. La victime est acceptée, et l'homme est racheté avant même d'être tombé.

Le Tout-Puissant envoie Raphaët prévenir nos premiers pères de l'arrivée et des projets de leur ennemi. Le messager céleste fait à Adam le réci de la révolte des anges, arrivée au moment où le P'èxa annonça du haut de la montagne sainte qu'il avait engendré son Fits, et qu'il lui remettait tou pouvoir. L'orqueil et la jalouise de Satan, excités par cette déclaration, l'entraînent au combat : vaineu avec ses légions, il est précipit dans l'enr. Milton n'avait aucunes donnée; pour trouver le motif de la révolte de Satan, il a failu qu'il tirât tout de son genie. Ainsi, avec l'art d'un grand maître, il fait committre ce qui a précédé l'ouverture du poème. Raphaët reconte l'ecurer des six jours. Adam raconte à los nor la Raphael sa prope création. L'ange retourne au clei, Ève se laisse séduire, goûte au fruit, et curtaine Adam dans sa chute.

Au dixième livre, tous les personnages reparaissent; ils viennent subit kur sort. Aux onzième et douzième livres, Adam voit la suite de sa faute st tout ce qui arrivera jusqu'à l'incarnation du Christ; le l'us doit, en s'inmolant, racheter l'homme. Le l'us est un des personnages du poème; su moyen d'une vision, il reste seul et le dernier sur la seche, afin d'accompile dans le monologue de la croix l'Action définitive: consummatum et.

Voilà Pouvrage en sa simplicité. Les faits et les récits naissent les uns des autres; on parcourt l'enfer, le chaos, le ciel, la terre, l'éternité, le temps, au mitieu des blasphèmes et des cantiques, des supplices et des joies ; on se promène dans ces immensités tout naturellement, sans s'en apercevoir, sans resentir aucun mouvement. sans se douter des efforts qu'il a faille pour vous porter si haut sur des ailset d'aigle, pour créer un pareil univers.

Cette observation touchant la dernière apparition du FLIs montre, contre l'opinion de certains critiques, que Milton aurait eu tort de retraucher les deux derniers livres. Ces livres, que l'on regarde, je ne sais pouquoi, comme les plus fuibles du poëme, sont, selon moi, tout aussi beaux que les autres; ils out même un nitrér l'unaina qui manque aux premiers. Du plus grand des poètes qu'il était, l'auteur devient le plus grand historien, sans cusser d'être poète. Michel annonce à nos premiers pères qu'il fuit soir du paradis. Eve pleure; elles es désois de quitter ses fleurs: - O fleurs.

dicelle, qui toutes avez reçu de moi vos noms. » Trait charmant, qu'on a crei me decrie poble germanique, et qui n'est qu' nuo de ces beautés dont les ouvrages de Milton fourmillent. Adam se plaint aussi, mais c'est d'abandonne les lœux que Dieu avait daigné honorer de sa présence : « J'aursis put die à mes enfants : Sur cette montagne il m'apparut; sous cet arbre il se rendit visible à mes yeux; entre ces pins j'entendis sa voix; au bord de cette fontaire je m'entretina avec lui.

Cette idée de Dieu, dont l'homme est dominé dans le Paradis pertit, et d'une sublimité extraordinaire. Éve, en naissant à la vie, n'est occupée que de sa beauté et ne voit Dieu qu'à travers l'homme; Adam, aussitit qu'il est créé, devinant qu'il n'a pas pu se créer seul, cherche et appelle assitité son créatour.

Eve demeure endormie au pied de la montagne : Michel, au sommet de hafme montagne, montre à Adam, dans une vision, toute sa race, Alors se dévoule la Bible. D'abord vient l'histoire de Cain et d'Albet : O matire, évêre da Am à l'ange en voyant tomber Abel, est-se là la mort? est-ce par ce chemin que je dois retourner à ma poussière natale ? . Benarquous que dans l'Ecriture il n'est plus question d'Adam après se nate i un grand alleinee s'étend entre son péché et sa mort : pendant neur cost trente années, il semble que le genre humain, sa postérité malhemerse, n'a osé parter de lui; saint Paul même ne le nomme pas parmi les saints qui ont vêcu de la foi; l'apôtre n'en commence la liste qu'à Aloi, dam passe pour le chef des morts, parce que tous les hommes sont morts el lai; et néammoins, durant neuf siècles, il vii défiter ses fils vers la tombe dont il était l'invaeture, et qu'il leur avait ouverte.

Après le meurtre d'Abel, l'ange montre à Adam un hôpital et les diffèrentes espèces de morts; tablesa plein de vigueur à la manière du Tintoret: « Adam pleure à cette vue, dit le poète, quoiqu'il ne fût pas né d'une femme. » Réflexion pathétique inspirée au poète par ce passage doi! » L'hômme né de la femme ne vit que peu de temps, et il est rempli de beaucoup de mières. »

L'histoire des géants de la montagne, que sécluisent les femmes de la plaise, est merveilleusement contée. Le déluge offre une vaste scène. Dans ce onzième livre, Milton imite Dante par ses formes d'interpellations du dialègue: «atrat! Dante aurait invité Milton, comme un frère, à enter avec hi dans le groupe des grands poêtes.

An dourième livre, ce n'est plus une vizion, c'est un récit. La tour de babel, la vocation d'Abraham, la venue du Christ, son incarnation, sa résurrection, sont remplies de beautés de tous les geures. Le livre se termine lar le bannissement d'Adam et d'Éve, et par les vers si tristes que tout le mode sait par cour, Dans ces deux derniers livres la mélancolie du poëte s'est augmentée; il paralt sentir davantage le poids du malheur et des ans. Il met dans la bouche de Michel ces paroles :

• Tu jouiras de la vie; et, pareil à un fruit parvenu à se maturié, un retrombrers dans le sein de la terr d'où tu es sort. Tu seras, nonques durment arraché, mais doucement cavilii par la mort, quand tu seras parvens a cette maturité qui s'appelle vieillesse. Mais alors il te faudra survivre à la jeunesse, à ta force, à ta beauté qui se changers en laideur, en faiblesse, en maigreur. Tes sens émoussés auroni perdu ces goûts et ces douceurs qui fes fattent mainteant, et au liue de cet air de jeunesse, de gaisét, de vivacité qui t'anime, règuera dans lon sang desséché une froide et sérile mêtamolie, qui algeseantire tes exprise et consumera enfin le baume de ta vie. »

Un commentateur, à propos du génie de Milton dans ces derniers livres du Paradis perdu, dit : « C'est le même océan, mais dans le temps du reflux; le même soleil, mais au moment où il finit sa carrière. »

Soit. La mer me paraît plus belle lorsqu'elle me permet d'errer sur ses grèves abandonnées, et qu'elle se retire à l'horizon avec le soleil couchant.

### CARACTÈRE DES PERSONNAGES DU PARADIS PERDU. - ADAM ET ÈVE.

Milton a placé dans le premier homme et la première femme le type original de leurs fils et de leurs filles sur la terre.

• Dans leurs regarda divins brillait l'image de leur glorieux nateur, avec la vérité, la saguese, la saintelé évère et pure; sévère, mais placée dans cette véritable therté filiale d'où vient la véritable autorité dans les hommes. Il ne sont pas égaux, comme leur sexe n'est pas semblable : Lt, formé pour la contemplation et le courage; xxxx, pour la mollesse et la douce grâce séduissatei; zu, pour Dieu seutement; xxxx, pour Beu et la courage; xxxx, pour Beu et la courage; xxxx, pour Beu et la courage proita de l'homme et son eil subhime déclarasient as sepréme puissance; ses cheveux d'hyacimthe, partagés autour de son frent, pendent en grappe d'une manifere male, mais non au-dessous de ses larges épaules. La femme porte comme un voile se cheveleir es tresses roulent en capricieux anneaux, comme la vigne roplie ses affaches; ce qui indique à dépendance, mais une dépendance demandée avec un doux empire; par la femme accordée, par l'homme mieux reque; accordée avec une soumission modeste, un décent orgueil, une tendre résistance; amoureux délail...

 Ainsi ils passaient nus, n'évitant ni la vue de Dieu ni celle de l'ange, car ils ne songeaient point au mal; ainsi en se tenant par la main, passait le plus charmant couple qui s'unit jamais depuis dans les embrassements ń

133

de l'amour, Adam le plus beau des hommes qui furent ses fils, Ève la plus belle des femmes qui naquirent ses filles. » (Paradis perdu, liv. 1v.)

Adam, simple et sublime, instruit du ciel, et tirant son expérience de Dieu, n'aqu'une faiblesse, et l'on voit que cette faiblesse le perdra : après avoir raconté sa propre création à Raphaël, ses conversations avec Dieu sur la solitude, il peint ses transports à la première vue de sa compagne.

- «Il me sembla voir, quoique endormi, le lieu où j'étais et la figure gloricuse devant laquelle je m'étais tenu éveillé. En se baissant, elle m'ouvrit le côté gauche, y prit une eôte chaude des esprits du eœur, et ruisselant du sang nouveau de la vie. Large était la blessure, mais soudain remplie de chair et guérie. Il pétrit et modela cette côte avec ses mains : sous ses mains se forma une eréature semblable à l'homme, mais d'un sexe différent. Elle était si agréablement belle, que tout ee qui avait paru beau dans le monde ne parut plus rien maintenant, ou sembla confondu en elle, réuni en elle et dans ses regards qui depuis ce temps ont répandu dans mon cœur une douceur auparavant non éprouvée. Sa présence inspira à toutes choses l'esprit d'amour et d'amoureuses délices. Cette créature disparut et me laissa sombre : je m'éveillai pour la trouver ou pour déplorer à jamais sa perte, et abiurer tous les autres plaisirs. Lorsque l'étais hors de tout espoir, la voici non loin, telle que je la vis dans mon songe, ornée de tout ce que le ciel et la terre pouvaient prodiguer pour la rendre aimable. Elle s'avança conduite par son divin Créateur (quoique invisible). Elle n'était pas ignorante de la nuptiale sainteté et des rites du mariage; la grâce était dans tous ses pas, le eiel dans ses yeux ; dans chacun de ses mouvements. la dignité et l'amour. Moi, transporté de joie, je ne pus m'empêcher de m'écrier à voix haute :
- Elle m'entendit; et quoiqu'elle f\( \)d tivinement amen\( \text{me} \) son innocence, as modesie virgilaele, sa vertu, la conseince de son prix... pour tout dire c\( \text{nf} \), la nature elle-m\( \text{me} \), conseince de son prix... pour tout dire c\( \text{nf} \), la nature elle-m\( \text{me} \), content pure qu'elle \( \text{tait} \) de person de précise dans \( \text{Ev} \) cun tel effet, qu'en me voyant elle se détourna. Je la siris; elle connut ce que e'était que l'homeur, et avec une soumission mojestouse, il lui plut d'agrèer mes raisons. Je la conduisis au bereau mojestouse, il lui plut d'agrèer mes raisons. Je la conduisis au bereau mojestouse, su rette heure leur influence choisie. La terre et chaque colline domirent un signe de congratulation; les oiseaux frunt joyeux; les fraiches brisses, les vents légers murmurèrent dans les bois; en se jouant, leurs ailes brisses, les vents légers murmurèrent dans les bois; en se jouant, leurs ailes moss jétérent des races, nous jétérent les parfams aub buisson embaum\( \text{for embaum} \).

M. - HITTER, ANGL.

jusqu'à ce que l'amoureux oiseau de la nuit chanta les noces et ordonna à l'étoile du soir de se hâter sur le sommet de sa colline, pour allumer la lampe nuptiale.

 Ainsi je t'ai raconté ma condition, et j'ai amené mon histoire jusqu'au comble de la félicité terrestre dont je jouis. Je dois avouer que dans toutes les autres choses je trouve à la vérité du bonheur, mais soit que j'en use ou non, il ne produit dans mon esprit ni changement, 'ni véhéments désirs.... Mais ici tont autrement : transporté je vois, transporté je touche ! Ici pour la première fois j'ai senti la passion, commotion étrange l Supérieur et calme dans toute autre joie, ici faible contre le charme d'un regard puissant de la beauté. Ou la nature a failli en moi et m'a laissé quelque partic non à l'épreuve d'un pareil objet; ou, soustraite de mon côté, on m'a pentêtre pris trop de vie, du moins on a prodigué à la femme trop d'ornements.... Quand j'approche de ses charmes, elle me paraît si absolue et si accomplie en elle-même, si instruite de ses droits, que tout ce qu'elle veut faire ou dire me semble le plus sage, le plus vertueux, le plus discret, le meilleur. Tout savoir plus élevé tombe abaissé en sa présence; la sagesse discourant avec elle se perd déconcertée et paraît folie. L'autorité et la raison la suivent comme si elle avait été créée la première. Enfin, pour tout achever, la grandeur d'âme et la noblesse ont établi en elle leur demeure la plus charmante, et créé autour d'elle un respect mêlé de frayeur comme nne garde angélique. »

Qui a jamais dit ces chosse-là quel poète a jamais parlé ce langagé f Combien nous sommes misérables dans nos compositions modernes auprès de ces fortes et magnifiques conceptions ! Milton a soin d'écarter Éve quand Adam raconte à Raphael sa faiblesse; mais Éve curieuse, cachée sous la feuillée, entend e equi doit servir à la perdre.

Éve a une séduction inexprimable; elle respire à la fois l'impocence et la voluptér mais elle est légère, présempteuse, vaine de as beauté; elle s'obtine à aller seule à ses ouvrages du main, molgré les supplications d'Adam; celle est offensée des craintes qu'il lui t'moigne; elle se croit capable de rèsister au prince des ténèbres. Le faible Adam in déde; il la suit tristement des yeux à mesure qu'elle s'foligne parmi les bocages. Eve n'est pabus toit arrivée auprès de l'arbre de science, qu'elle est séduite, en dépi des avertissements d'Adam et du ciel, en dépit des images d'un rêve qui l'avait pourtant dirayée, et dans lequel l'esprit de mensonge lui avait dit ce que lui répète le serpent : quelques louauges de sa beauté l'enivrent cile tombe.

La stupeur d'Adam, la résolution qu'il prend de goûter lui-même au fruit fatal pour mourir avec Éve, le désespoir des époux, les reproches, le pardon, le raccommodement, la proposition qu'Ève fait à son tour de se donner la mort ou de se priver de postérité, tout cela est du plus haut pathétique. Au surplus Éve rappelle les femmes de Shakspeare; elle a quelque chose d'extrémement jeune, une naiveté qui touche à l'enfance : c'est l'excuse d'une séduction accomplie avec tant de facilité.

Le style de ces scènes n'a jamais appartenu qu'à Milton. On sait par quels vers délicieux Éve rend compte de son premier réveil, en sortant des mains du Créateur. Dans ce même livre n' Éve dit à notre premier père :

• Doux est le souffle du matin, son lever doux avec le charme des obsum matinears, agréable est le soleil quand d'abord, dans ce délicieux jurdin, il déptole ses rayons de l'orient sur l'herbe, les fruits et les fleurs brillants de rosée; parfumée est la terre fertile après de molles pluies; charmant est le venir d'un soir puisible et gracieux; charmante la nuit sincieuse avec son oiseau solemel, et cette lune si belle, et ces perfes du cil, es cour étoidée : mais ni le souffle du matin, quand il monte avec le charme des oiseaux matineux; ni le soleil levant sur ce délicieux jurdin; ni l'herbe, ni le fruit, ni la fleur brillante de rosée; ni le parfum après de molles pluies, ni le soir paisble et gracieux, ni la nuit sièncieuse avec son siesu solemel, ni la promenade à la clarté de la lune ou à la tremblante lumière de l'étoile, n'ont de douceur sans toi. •

A l'entrée du berceau nuptial et près d'y entrer, Adam s'arrête et cache le bonheur qu'il va goûter dans ce chaste et religieux souhait:

• Crésteir, lon fertuné paradis est troy vaste pour nous; lon abondance monque de mâns qui la partagent; elle tombe sur les obsans être noissonnée. Mais tu nous as promis à tous deux une race pour remplir la terre, une race qui gérdifera avec nous ta bonté finfinée, et quand nous nous évallons, et quand nous ferchons, comme à cette heure, le sommeil, lon présent, « quand nous ferchons, comme à cette heure, le sommeil, lon présent, »

Adam s'éveille avant Ève sous le berceau :

- Il se soulève, appuyé sur le coude, et suspendu sur sa hien-aimée; il contemple avec le regard d'un cordial amour la beauté qui, éveillée ou endormie, brille de toutes les sortes de grâces. Alors avec une voix douce, comme quand Zéphire soullie sur Flore, touchant doucement la main d'be, il murmure ces mols :
- Éveille-toi, ma beauté, mon épouse, mon dernier bien trouvé, le
   meilleur et le dernier présent du ciel l Mes délices toujours nouvelles,
   éveille-toi) Le matin brille, la fraiche campagne nous appelle; nous per-
- dons les prémices du jour l »
   Lorsque Raphaël aperçoit Éve, il lui adresse les paroles de la salutation
- Lorsque Raphaël aperçoit Éve, il lui adresse les paroles de la salutatio angelique:
- Je te salue, mère des hommes, dont les entrailles fécondes rempliront le monde de fils plus nombreux que ne seront jamais les fruits variés dont les arbres de Dien ont chargé cette table.

Ains tout se sanctific par les souvenirs de la religion daus les lymnes du poète. Ces sauves peintures de la héaltiude sont d'autant plus dramatiques que Satan en est le témoin : il apprend de la bouche même des époux heureux leur secret el le moyen de les perdre. La félicité d'Adam et d'Éve est redoutable; chaque instant de leur bonheur fait frémir, puisqu'il doit être suivi de la perte de la race humale.

• Ah I couple charmant, dit le prince de l'enfer, vous ne vous doutes quère combien votre changement approche louses vos délices vous t'énanouir et vous livrer au malheur ; malheur d'autant plus grand que vous goûtez maintenant plus de joiel Couple heureux, mais trop mal gardé pour confinieur d'être toujours si heureux 1....... Non que je sois votre ennemi décidé; je pourrais avoir pitié de vous, abandonnés comme vous l'êtes, bien qu'on soit sans pitié pour môt.

Si l'art du poète se montre quelque part, c'est dans la peinture des amours de nos premiers parents après le péche. Le poète emploie les mêmes couleurs: mais l'effet n'en est plus le mêmes touleurs: mais l'effet n'en est plus le mêmes touleurs: mais l'effet n'en est plus le mêmes touleurs: mais l'effet n'en est plus les mêmes de la comment le poète set entrée dans les bosquets de Paphos; la volupté a remplacé l'amour; les bladicies ont teun lieu des chastes caresses. Comment le poiet sa-l-il opéré cette métaurophese? Il n'à banni qu'un seul mot de ses descriptions : lanocence. Les deux époux sortent accablés de fatigue, du sommeil que leur a prouer l'envirement du fruit défendui; n'ont qu'ils viennent d'engendere Cain. Ils découvrent avec honte sur leur visage les pâles traces de plaisis : il s'à s-percivent qu'ils sont us, et ils ont recours au figuier.

L'homme tombé, le globe est dérangé sur son axe, les saisons s'altèrent, et la mort fait son premier pas dans l'univers.

### L'ÉTERNEL ET LE PILS.

Le caractère du Père tout-puissant est obscurément tracé. Il faut doire re la retune de l'autour; il a carain de prêter une parte mortelle à l'Être impérissable; il ne met dans la bouche de Jéhovah que des discours consercés par le texte des livres saints et par les commentaires de l'élite des erpris chrétiens dans la suite des âges : tout roule sur les questions les plas abstraites de la grâce, du libre arbitre, de la prescience. L'Éterné s'argradit au toud das t'hebres thérolégiques est philosophiques où la moi respect et du mystère le tient caché. Nous verrons que Mitton, dans l'enbarras de ses systèmes, ne s'était pas fait une idée bien distincte de la Divinité unique.

Mais le caractère du Fils est une œuvre dont on n'a pas assez remarqué





ARRIVES NO. DENE

Many Willes of Co.

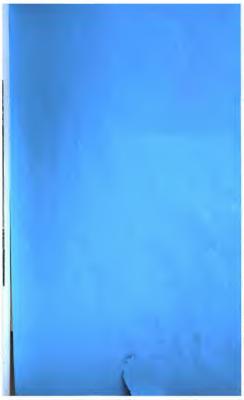



la perfection. Dans le Christ il y a de l'homme; l'homme peut donc mieux comprendre le Christ; et comme aussi dans le Christ il y a de la nature divine, c'est à travers l'homme que Milton s'est élevé à la connaissance réelle de l'Homme-Dieu.

La tendresse du Fils est ineffable et ne se dément jamais. Des le troisème livre il s'olite en victime entpaixier, entine avant que l'hommes oit tanbé; il dit au Père : « Me voici : moi pour lui, vie pour vie, je me présente. Que te coière tombe sur moi; prends-moi pour l'homme. Afin de le saver je quitterai ton sein; j'abandonnerai librement la gibire dont je pioù saprès de loi; pour lui je mourrai satisfait : que la mort exerce sur mois sfureur! >

 Ses paroles cessèrent; mais dans son aspect miséricordieux le silence parle encore ; il respire un immortel amour pour les hommes mortels.

Au dishme livre le Père envoie le Flis juger le couple criminel : . Je visi donc, dit le Flis, vers cout qui front offenné; mais te sias que, que que soit le jugement, c'est sur moi que retombera la plus grande peine. Je mi'y suis engagé en la présence; je ne m'en repens poist, puisque j'espère blemir de mon innocence l'adoucissement du châtiment quand il sera turcé sur moi.

Le l'ils réfuse tout cortége : à la sentence qu'il va protonner ne doivent saister que les deux coupables. Il c'escend dans le jardin comme un rent deux du soir; sa voix, loin d'être effevyante, est portée par la brise aux reilles d'èves d'Adam. L'homme et la femme se cachent; il les appelle : . Adam, où e-stu? » Adam hésite; puis il s'avance avec peine suivi d'ève; il répond enfin : «Je me suis caché parce que j'étais nu. »

Le Fils ne lui fait aucun reproche; il réplique avec douccur : • Tu as sovent entendu ma voix; au lieu de te causer de la crainte, elle te remplissait de joie : pourquoi est-elle devenue pour toi si terrible? Tu dis que lu sa nu : qui te l'a appris? •

Ainsi jugea l'homme, dit le poète, colai qui était à la fois son juge et son suveurl... Essuite, voyant ces dout crimines débout êtuns, un mileu d'un air qui allait soulfirir de grandes altérations, il en eut compassion; il se désigna pas de prendre dès ce moment la forme de servieur, qu'il pribrequ'il l'aux se pieds de ses servieurs. Avec l'attention d'un père de famille, il couvrit leur noulité de peaux de bêtes.

L'expression manque pour louer des choses si divines.

à la fin de ce même livre x\*, Ève et Adam, réconciliés et pénitents, vont prier Dieu à la même place où ils ont été jugés. Leurs prières volent au cieț i o grand intercesseur les présente au Père, embaumées de l'ences qui fume sur l'autel d'or : « Considère, à 0mo père, quels sont les premiers fruits qu'a fait germer sur la terre cette grâce que vous avez fait entrer dans le ceur humain : ce sont des soupirs et des prières, je vous les présente, moi qui suis votre prétre....... L'homme [gaove en quels termes il doit parier pour lui-même; permettez que je sois son interpréte, son avocat, as victime de propitation. Graver en moi toutes ses actions bonnes ou mauvaises : je perfectionnerai les premières; j'expierai les autres par ma mort. -

Icl la beauté de la poésie égale la beauté du sentiment.

Enfin dans le livre sur, Milton, quittant les hauteurs de la Bible, descend la mansuétude évangélique pour peindre le mysière de la rédemption.

« C'est afin de porter ton châtiment, dit Michel à Adam, qu'il se fers chair, qu'il s'exposera à souffirir une vie méprisée et une mort honteus.

Sur la terre il se voit trahi, blasphénie, arrêle aver violence, jugé, condamné à la mort; mort d'ignominie et de malédiction. Il est élevé sur une croix par son propre peuple, mais il meurit pour donner la vie et il close la sa croix tes ennemis, »

Millon attendrit son génie aux rayons den christianisme : comme il a pint ce qui a précédé le temps, il vous laisse dans ce temps où il vous introduit à la cituté de l'inomme. Pour lui, il passe à travers ce monde litermédiaire qu'il déclaigne; il se hâte d'annoncer la destruction du temps auquel il donne des ailes d'heures, de proclamer le renouvellement de choses, la réunion de la fine et du commencement dans le sein de Dun,

## ANGES.

Parmi les anges il y a une grande variété de caractères : Uriel, Raphaël, Michel, ont des traits qui les distinguent les uns des autres, Raphaël et l'ange ami de l'homme. La peinture que le poëte en fait est pleine de pudeur et de grâce.

Envoyé par Dieu vers nos premiers pères, en arrivant dans Étan ilse conse est six alies qui répundent au loin une odeur d'ambroisie, Adan appelle Éve : Éve, approche-toi vitel Regarde entre ces arbres du cédé de l'orient : vois-tu cette forme éclatante qui a'avance vers nous ? on diris d'une nouvelle aurore qui se lève, » l'aphaid aborde Adam, comme dans l'antiquité biblique des anges demandent l'hospitalité aux patriardes, so comme dans l'antiquité patemne les dieux viennent à assorir à la tablé de l'hillémon et de Baucis. Raphaid salue notre première mère den mêmes proles dont Gabriel salua Marie, seconde Éve. Il tropate enseite, comme à

b,

l'à di, ce qui s'est passé dans le ciel, la chute des esprits rebelles et la crésien du monde; il contente la curiosité du père des hommes, et rougit, comme rougit un auge, quand Adam ose lui faire de questions sur la amours des esprits. Lorsqu'il retourne au ciel, Adam lui dit : • Partez, lòte d'ini, soyez toujours le protecteur et l'ami de l'homme, et revenez suvent nous vieile. •

Michel, chef des milices du ciel, est envoyé à son tour, mais pour bannir du Paradis les deux coupables. Il a pris la forme humaine et l'habillement d'un guerrier : son visage, quand la visière de son casque était levée, montre l'âge où la virilité commence et fiuit la jeunesse. Son épée pend comme un éclatant rodiaque à son côté, et dans sa main il porte négligemment une lance, Adam l'apercoit de loin : « Il n'a point l'air terrible, dit-il à Eve : je ne dois pas être effravé : mais il n'a pas non plus l'air doux et sociable de Raphaël. . Le poëte connaît familièrement tous ces anges, et vous fait vivre avec eux. L'ange fidèle dans l'armée de Satan est énergique t je citerai bientôt un de ses discours. Il n'y a pas jusqu'au chérubin de ronde qui surprend Satan à l'oreille d'Éve, dont le trait ne soit correctement dessiné. Satan insulte ce chérubin t « Ne pas me connaître prouve que toi-mêmé es inconnst, et le dernier de ta bande. » Zéphon lui répond : « Esprit révolté, ne t'imagine pas que ta figure soit la même, et qu'on puisse le reconnaître ; tu n'as plus cet éclat qui t'environnait lorsque tu restais pur dans le ciel. Ta gloire t'a quitté avec ton innocence ; le moindre d'entre nous peut tout contre toi; ton crime fait ta faiblesse,

Quand Salan lui-même se transforme en espril de lumière, le poéte répuid sur lui toutes les harmonies de son art: « Sous une couronne, les averus de l'archage flotient en boucles et ombregant ses deux joues; il prite des ailes dont les plumes de diverses couleurs sont semées d'or; son habit court est fait pour une marche rapide, et il appuie ses pas pleins de décèce leur une hauette d'arzent.

36

2

Tous esc esprits, d'une variété et d'une beauté infinies, ont l'air d'être pinis, sein leurs caractères, par Michel-Ange et par Raphaël, ou plu-Mu novi que Millon les a vêus et représentée d'après te ablaeux de ces grads maltres; il les a transportés de la toile dans sa poésie, en leur don-mut, avec le secours de la ly're, la parolé que le pinocau avâit laissée mutte un producte un leufs à la lyère, la parolé que le pinocau avâit laissée

#### LES DÉMONS ET LES PERSONNAGES ALLÉGORIQUES.

Il est inutile de rappeler ce que chacun sait des esprits de ténèbres les que Milton les a produits : il est reconnu que Satan est une incomparable création.

Louis Racine fait cette remarque, en parlant des quatre monologues de Satan : « A quelle occasion l'esprit de fureur, le roi du mal, fait-il quelques réflexions qu'on peut appeler sages ? 1° en contemplant la beauté du soleil; 2º en contemplant la beauté de la terre : 3º en contemplant la beauté des deux créatures qui, dans une conversation tranquille, s'assurent mutuellement de leur amour ; 4° en contemplant une de ces créatures qui, seule dans un bosquet, cultivant des fleurs, est l'image de l'innocence et de la tranquillité. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, excite d'abord son admiration; cette admiration produit des remords, par le souvenir de ce qu'il s perdu, et le fruit de ces remords est de s'endurcir toujours. Le roi du mal devient par degrés digne roi de son nouvel empire. Eve cueillant des fleurs lui paraît heureuse. Sa tranquillité est le plaisir de l'innocence ; il va détruire ce qu'il admire, parce qu'il est le destructeur de tout plaisir. Dans ces quatre monologues, le poête conserve à Satan le même caractère et ne se copie point. Satan n'est pas le héros de son poême, mais le chef-d'œuvre de sa poésie. »

Milion a presque donné un mouvement d'amour à Salan pour Ril'archange est jaloux à la vue des caresses que se prodignent les deut époux. Eve, séduisant un moment le rival de Dieu, le chef de l'enfer, le ri de la haine, laisse dans l'imagination une idée incompréhensible de la beauté de la première femme.

Les personnages allégoriques du Paradis perdu sont le Chaos, la Wet et le Péché. Tel est le reu du poète, que de la Mort et du Péché la fait deu étres réels et formidables. Rien n'est plus étonnant que l'instinct du Péché, lorque da seul de l'enfer, entre les flammes du Tartare et Lood Chaos, ce fantôme devine que son père et son amant ont fait la cooquêt d'un monde. La Mort elle-même avertie, dit au Péché, sa mère : « Quisè deur je sens de carnage, proie innombrable le goûte la saveur de la mort de toutes les choses qui vivent... La Forme pâle, renversant en hast ses larges narines dans l'air empeché, huma sa curé dointaine. \*

Le Péché (j'en ai fait l'observation dans le Génie du Christianime) es du genre féminio en anglais, et la Mort, du genre masculin. Racine a voult sauver en français cette difficulté des genres, en donnant la la Mort du Péché des noms grees : il appelle le Péché Até, et la Mort Adéz ; je n'si pas cru devoir me soumettre à ce scrupule ; contre Louis Racine, j'ai l'autorité de Jean Racine :

La mort est le seul dieu que j'osais implorer.

Il m'a semblé que les lecteurs, accoutumés d'avance à cette fiction, se préteraient au changement de genres ; qu'ils feraient facilement la Mort du genre masculin et le Péché du genre féminin, en dépit de leurs articles.

Voltaire critiquait un jour, à Londres, cette célèbre allégorie : Young, qui l'écoutait, improvisa ce distique :

> You are so witty, so profligate and thin, At once we think you Milton, Death, and Sin.

· Vous êtes si spirituel, si licencieux et si maigre, que nous vous croyons à la fois Milton, la Mort et le Péché. »

Il ne me reste plus qu'à parler d'un autre personnage du Paradis perdu. ie veux dire de Milton lui-même.

#### MILTON DANS LE PARADIS PERDU-

Le républicain se retrouve à chaque vers du Paradis perdu : les discours de Satan respirent la haine de la dépendance, Mais Milton, qui, enthousiaste de la liberté, avait néanmoins servi Cromwell, fait connaître l'espèce de république qu'il comprenait : ce n'est pas une république d'égalité, une république plébéienne; il veut une république aristocratique et dans laquelle il admet des rangs, « Si nous ne sommes pas tous égaux, dit Satan, nous sommes tous également libres : rangs et degrés ne jurent pas avec la liberté, mais s'accordent avec elle. Qui donc, en droit ou en raison, peut prétendre au pouvoir sur ceux qui sont par droit ses égaux, sinon en pouvoir et en éclat, du moins en liberté ? Qui peut promulguer des lois et des édits parmi nous, nous qui, même sans lois, n'errons jamais ? Qui peut nous forcer à recevoir celui-ci pour maître, à l'adorer au détriment de ces titres impérioux qui prouvent que nons sommes faits pour gouverner, non pour obéir? » (Paradis perdu, liv. v.)

S'il pouvait rester quelques doutes à cet égard, Milton, dans son Moyen focile d'établir une société libre, s'explique de manière à éclaircir ces doutes : il y déclare que la république doit être gouvernée par un grand conseil perpétuel; il ne veut pas du remède populaire propre à combattre l'ambition de ce conseil permanent, car le peuple se précipiterait dans une democratic licenciense et sans frein, a licentious and unbridled democraty. Milton, eester républicain, était noble ; il avait des armoiries : il portait un M. - LITTER, ANGL.

di

#1° 1

aigle d'argent éployé de sable à deux têtes de gueules, jambes et hec de sable; un aigle était, du moins pour le poête, des armes parlantes. Les Américains ont des écussons plus féodaux que ceux des chevaliers du quatorzième sièle; fautaisies qui ne fout de mal à personne.

Les discours, qui forment plus de la voitié du Paradis perdu, ont pris un nouvel intérêt dequis que nous avous des tribunes. Le podes à trasperté dans son ouvrâge les formes politiques du gouvernement de sa patrie: Satan couvoque un véritable parlement dans l'enfer; il le divise en deur chambres; il y a une chambre des pairs au Tartare. L'éloquence forme une des qualités essentielles du talent de l'auteur : les discours promonés par ses personnages sont souvent des modéles d'adresse ou d'énergie. Abdie, en se séparant des anges rebelles, adresse ces paroles à Satan :

Abandoand de Dieu, esprit maudit, dépouillé de tout bien, je voit a leute certaine; ta baude malheureuse, enveloppé dans cette perfidie, est atteinte de la contagion de ton crime et de ton châtiment. Ne t'agite plus pour savoir comment tu secoueras le joug du Massus no Darz : ses indisequentes bis ne peuvent plus eftre involpuées; d'autres décrets sont déjà hards contre toi sans appel. Ce sceptre d'or que tu repousses est mainteaus changé en une verge de fre pour meutrir et briser la désobléssance. In m'as bien conseillé : je fuis, non toutéois par ton conseil et devant tes moacs; je fuis est entes eriminelles et réprouvées, dans la craitate que l'imminente colère, venaut à échter dans une flamme soudaine, ne fasse anome distinction. Attends-tol à sentir bientiot sur la tête la foutre, feu qui dévore! Alors, gémissant, tu apprendras à connaître celui qui t'a créé, par celui qui peut l'anéantir.

Il reste dans le poëme quelque chose d'inexplicable au premier aperçu' i a république infernale veut détruire la monarchie celeste, et cependant Milton, dont l'inclination est toute r'publicaine, donne toujours la raison et la victoire à l'Éternel ? C'est qu'ici le poète était dominié par ses idée rejigieuses; il voudia, domne les indépendants, une république libécratique; la liberté hiérarchique sous l'unique puissance du ciel ; il avail admis Cromwell comme licutenant général de Dieu, protecteur de la république.

> Cramwel, our chief of men, who through a cloud Not of war only, but detractions rude, Guided by faith and matchless fortitude, To peace and truth thy glorious way hast ploughtd, And on the neck of crowned fortune proud Hast reard Golfs trophies, and his work pursued, While Darsen stream with blood of Scots imbard, And Dunbar field resounds the praises load, And Worrester's barreat wreath! Yet much remains To conquer still peace lath her victories

No less renown'd than war: new foes ariso Threatning to bind our souls with secular chains; Help us to save free conscience from the paw of hiering wolves, whose Gospel is their maw.

. Cromwell, chef des hommes, qui, à travers le nuage non-seulement de la guerre, mais encore d'une destruction brutale, guidé par la foi et une grandeur d'une incomparable, a slabouré los glorieux chemin vers la paix el la vérifel Toi qui sur le cou de l'orgueilleuse fortune couronnée as paix el la vérifel Toi qui sur le cou de l'orgueilleuse fortune couronnée as paix el la vérifel Toi qui sur le cou de l'orgueilleuse fortune couronnée aven de la course de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor el la couronnée que celes de la guerre. De nouveaux ennemis s'élèvent, menaçant de ler nos s'insex avec des chaînes séculaires : s'adé-nous à sauver notre libre conscience des angles des louys mercenaires, dont l'Évangile est leur ventre.

Dans la pensée de Milton, Satan et ses anges pouvaient être les orgueilleux presbytériens qui refusaient de se soumettre aux saints, à la faction desquels Milton appartenait, et dont il reconnaissait l'inspiré Cromwell comme le chef en Dieu.

On seut dans Milton un homme tourmenté: encore vinu des spectacles et des passions révolutionnaires, il ser test débout aprês la chute de la révolution réfugiée en lui, et palpitante duns son sein. Mais le sérieux de cette révolution le domine; la gravilé religieuse fait le contre-poids de ses agait abtiens politiques. Et néamonis, dans l'étonnement de ses illusions détruites, de se rèves de liberté évanouis, il ne sait plus où se prendro; il reste dans la confision, même à l'évané de la vérilé religieuse.

Il résulte, d'une lecture attentive du Paradis perdu, que Milton flottait tent mile systèmes. Des le déint de son poème il se écheare sociation, par l'expression fameuse un plos grand homme. Il ne parle point du Saint-Epril; il ne parle jamais de la Trinté; il ne dit jamais que le Fils est égalo même sa création après celle des anges. Milton est arien, s'il est quelque même sa création après celle des anges. Milton est arien, s'il est quelque brées; il n'adme topin la création proprement dite; il suppose me mitte précisiante, coéternelle avec l'Espril. La création particulière de l'univers récat à est yeux qu'un petit coin du chaos arrangé, et budjours prêt à re-lomber dans le désordre. Toutes les théories philosophiques commes da poète out pris plus on meins de place dans ses eroyances : tantôt éest Place avec les avecniques des desordres. Des des des conservations de place dans ses eroyances avec l'harmonie des Sphères; tantôt éest Place quant l'anotte yet animent à moité formés sertant de la terre. Il les facultail insertie et animent à moité formés sertant de la terre. Il les facultail met de la terre. Il est facultail met de la terre Il les facultail met de la terre Il les facultail met de la terre. Il les fac

taliste lorsqu'il fait dire à l'ange rebelle que lui, Satan, naquit de hai-néme dans le ciel, le cercle futal amenant l'heure de sa création. Milton est encore panthéiste ou spinosiste, mais son panthéisme est d'une nature singuiière.

Le poète parait d'abord supposer le parablésme connu, mélé de maiére et d'esprit : mais s' linoume n'ett point péché, Adam, se dégageant peu peu de la maière, serait devenu de la nature des anges, Adam pèder, pour rachetre la partie spirituelle de l'homme, le l'ist de Dieu, totte spiri, se matérialise; il descend sur la terre, meurt et remoute au ciel, après avoir passé à travers la maière. Le Christ devient ainsi le véhicule au moyen duquel la maière, mise no contact aver l'intelligence, se spiritualise. Enfin les temps étant accomplis, la maière, ou le monde matériel, resset va se perdre dans l'autre principe. Le Fils, di Wilton, s'absorbera dans lo sein du Père avec le reste des créatures: Dieu sers tout dans tout; c'est le pathièsme spirituel succèdant au pathièsme des deux principes.

Ainsi notre âme s'engloutira dans la source de la spiritualité, Qu'esce que cette met de l'intelligence, dont une faible goute renfermée dans la matière était assez puissante pour comprendre le mouvement des sphéres, et s'enquérir de la nature de Dieut () uéserce que l'Infini? Quoi I toujours des mondes après des mondes l'imagination éprouve des vertiges en essyant de se plonger dans ces ablines, et Milton y fait maufrage. Cependant, fait milien de cette confission de principe, le poête reste biblique et christic il redrit la chute et la réchemption. Purifain d'abord, ensuite indépendant, anubaptiste, il devient soint, quiétiste et enthonisate : ce n'est plus qu'une voix qui chande l'Elernel. Milton n'allait plus au temple, ne domait plus aucun signe extéricur de religion : dans le Paradis perdu, il déclare que la prière est le soul culte agréable à Dieu.

Ce poème, qui s'ouvre aux enfers et finit au ciel, en passant sur la terr, n'a dans le vas dévert de la création nouvelle que deux personnages limains: les autres sont les habitants surnaturels de l'abime des félicités sans fin, ou du gouffre des misères éternelles. En bient le poète a oéserre dans cette soilute; il s'y présente comme un list d'Adum, député de la race humaine perdue par la désobérissauce; il y paraît comme l'hiéraphante, comme le prophète chargé d'apprendre l'Inistoire de la chitte de l'homme et de la chauter sur la harpe consacrée aux pénitences de David. Il est si rempli de génie, de saintéé et de grandeur, que sa noble fêla rêtpoint déplacée auprès de celle de notre premier père, en présence de Dève et des anges. En sortant de l'abime des ténèbres il salue cette lumère sacrée interdité à less yeux.

 Salut, lumière sacrée, fille du ciel, née la première, ou de l'Éternel coêternel rayon! Puis-je te nommer ainsi sans blâme? Puisque Diet est Iumière, et que de tonte éternité il n'habite jurnais que dans une lumières impéderable, il habite donc en toi, brillante efficison d'une brillante essence iumérée l'ou di un préfères t'énentera peapeer ruisseau de pur étiter, qui dira ta source? Avant le soleil, a vant les cieux, tu étais : à la voix de Diru ta courris comme d'un manièreau le monde qui maissuit des eaux noires et productes compute faite sur le vide finiti et sans forme.

• Maintenant je te visite de nouveau sur une aile plus hardie: échtappé du la stygien... je sens l'influence de ton vivifiant et souverain flambeau. Mais toit un evisites point ces yeux qui rouleut en vain pour trouver ton nyon perçant et ne rencontrent aucune aurore; tant ils sont profondément éciois dans leu roithe, ou voifés d'un sembre tissu!

Cependant je ne cesse d'errer aux lieux réquentés des Muses.... Jo n'oublie pas no plus ces deux mortes semblables à moi en mallieur (ruissé-je les égaler en gloire l): l'aveugle Taxsrins et l'aveugle Mosones, et Trassas et Pausse, devins antiques. Nourri des pensées qui metten en mouvement les nombres harmonieurs, je suis semblable à l'oiseau qui ville et dante dans l'obscurité : aché sous le plus épais couvert, il soupire senocturnes combaintes.

Ainsi avec l'année reviennent les sai:nes; mais le jour no revient papor moi, ni ne reviennent la douce apprecé et un antin ou do soi;, la vue de la fleur du printenps, de la rose de l'été, des troupeaux et de la face divine de l'homme. Des nuages et des triébres «qui durent toujours m'environnen. Les chemins agréables des bommes me sont coupés; lo livre du bour avoir ne me présente qu'un blane universe do les ouvrages de la natres ent pour moi efficés et rayés. La ségesse à son entrée m'est entièrement fermée!

« Brille donc davantage intérieurement, à céleste lumière ! que toutes les faultés de mon esprit, soient pénétrées de tes rayons; mets des yeux à mon sunc, écarte et disperse tous les brouillards, afin que je puisse voir et dire les choese invisibles à l'oil des mortels. »

Ailleurs, non moins pathétique, il s'écrie:

Ahl is Jobrenais de ma céleste patronne un style qui répondit à ma peusée l'Elle daigne me visiter la nuit sans que je l'implorc... Il nu reste à chanter un sujet plus élevé; il suffira pour immortaliser mon nom, si jo ne suis venu un siècle trop tard, si la froideur du climat ou des aus n'engourdit mes ailes humiliées. »

Quelle hauteur d'intelligence ne faut-il pas à Milton pour souteuir ce téte-à-tête avec Dieu et les prodigieux personnages qu'il a créés I II n'a janais existé un génie plus sérieux et en même temps plus tendre que celui de cet homme. « Milton, dit l'Iume, pauvre, vieux, aveugle, dans la digrate», crivit ne poème merveilleur qui non-seuloment suppasse lons les ouvrages de ses contemporains, mais encore tous ceux qu'il érrivi il viméme dans sa jeuneses et au temps de sa plus houle prospétifs. Ou ent en effet dans ec poème, à travers la passion de ses légères suisla maturité de l'âge et la gravité du malheur : ce qui donne au Paraluperdu un charme extraordinaire de vieillèses et de jeunesse, d'inquiétude et de pais, de trissesse et de joie, de raison et d'amour.

# QUATRIÈME PARTIE

# LITTERATURE

# LES DEUX DERNIERS STUARTS.

HORMES ET CHOSES DE LA RÉVOLUTION ANGLAISE ET DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE COMPARÉS.

Ea quittant Milton, si nous passions sans transition aux érivains sous les deux derniers Stuarts, nous trébucherious de plus haut que les anges du Pornitis perdu, qui tombérent du clei dans l'Ablime. Mais il nous reste à jetre un regard sur la révolution d'où sortil 10 poête, et à la comparer à soute révolution : en nous cutretenant encore du siècle de Milton, nous pariendrous à descendre ainsi d'un mouvement insensible jusqu'au niveau exègnes de Charles et de Jacques. On a de la poine às e détacter de ces tamps de 1619; ils curent de curieuses affinités avec les notres : nous allous roir, par le parallel de des choeses de des hommes, que nos jours révolutionnaires conservent sur les jours révolutionnaires de la république et du procetoral angleis, une inconstenible, mais souvent malbuerques supériorité.

La révolution française a été vaincue dans les lettres par la révolution agiaise : la république, l'empire, la restauration, n'ont rien à opposer au chantre du Paradis perdu : sous les autres rapports, excepté sous le rapport moral et religieux, notre révolution a laissé loin derrière elle la révolution de pas voisien.

Quand la révolution de 1649 s'accomplit, les communications entre les peuples n'étaient point arrivées au point où elles le sont aigunt'huir : les ldées et les événements d'une nation n'étaient pas rendus communs à toute la terre par la multiplicité des chemins, la rapidité des courriers, l'extension du commerce et de l'industrie, les publications de la presse périodique. La révolution de la Grande-Bretagne ne mit point l'Europe en feu : renfermée dans une lie, elle ne porta point ses armes et ses principes aux extrémités de l'Europe; elle ne précha point la libertié et les drois de l'ionna le cincterre à la main, comme Malonet précha le Coran et ie despoliane; elle ne aut ni obligée de repousser au deltors une invasion, ni de se défendre au dechas contre un système de terreur : l'état religieux et social n'était past et qu'aujourd'hui.

Aussi les personnages de celte révolution n'attelignirent point la hauter des personnages de la révolution française, mesurée sur une bien plus grande échelle, et menée par une nation bien plus liée au deslin général du monde. Est-ce Hampden ou Ladlow que l'on pourrait comparer à Miabeau; Supérieurs en morale, lis lui d'aint fort inférieurs en géné !

- Mélé par les désordres et les hasards de sa vie aux grands évênements et à l'existence des repris de justice, des raviseurs et des aventuriers, Mirabeau, tribun de l'aristocratie, député de la démocratie, avait du Gracches et du don Juan, du Catilina et du Gusman d'Alfarache, du cardinal de Richeluc et du cardinal de Riche, du roué de la réguece et de Sauvage de la révolution ; il avait de plus du Mirabeau, famille fonenties exilie, qui gardat quedque ches de ces palais armés et de ces grands factieux céléturés par Dante; famille naturalisée française, où l'esprit républicain du moyen âge de l'Italie et l'esprit féodal de notre moyen âge, se trouviéent réunis dans une seuces-sion d'Hommes extraordinaires.
- La laidour de Mirabeau, appliquée sur le fond de beauté particulère sa race, produciait une sorte de puissante figure du Jugement denier de Michel-Ange, compatriote des Arriphetit. Les sillons creusés par la petite évrice sur le visage de l'orateur, avaient plutoit l'air d'eccarres laissées par la fiamme. La nature semblait avoir moulé sa tête pour l'empire ou pour le giulet, intiller aes bras pour étreindre une nation ou pour enderer une fenune. Quand il seconait sa crinière en regardant le peuple, il l'arrèdait quand il levait as patte et montrait ses ongles, la plèbe courait furieuse. Au milier de l'effonyable bésordre d'une séance, le fait va là turbune, sonibre, lid et immolibr; il rappelait le Chaos de Mitton, impassible et sans forme au estrete de la confusion.
- Deux fois p'ai rencontré Mirabeau à un banquet : une fois eluca la nièce de Voltaire, madame la marquise de Villette; une autre fois au Palais-Royal, avec les députés de l'opposition que Chapelier m'avait fait contaitre. Chapelier est alié à l'échafaud dans le même tombereau que mon fève et M. de bladsherbus.
  - « En sortant de notre diner on discutait des ennemis de Mirabeau:

Insques et y compris le parallèle de Buonaparte et de Cromwell, tout ce qui suit est extrait, mais fort en abrégé, de mes Mémoires. Le commencement de chaque paragraphe est goillémeté.

June houme timide et inconnu, jo me trouvais à côté de lui et n'avais pas prosoncé un mol. Il me regarda en face avec ess yeux de vice et de génie, et n'appliquant sa main épatée sur l'épaule, il me dit : « ils ne me pardemeront jamais ma supérioritél » Jo sens encore l'impression de cette misi, comme s' stata m'oût touché de sa griffe de feu !.

• Trop tip pour bit, trop tard pour elle, Mirabeau se vendit à la cour, et la oun Tacheal. Il risqua l'enjue de sa renommée devant une pension et une ambassade : Cromwell fut au moment de troquer son avenir courte un time el Tordre de la Jarretifer. Malgré sa superbe, il ne s'évaluait pas auer hus : depuis, l'abondance du numéraire et des places a èlevé le prix des onsciences.

La tombe délia Mirabeau de ses promesses et le mit à l'abri des péris que vraisemblablement il n'aurait pu vaincre : sa vie eût moutré sa faiblesse dans le bien ; sa mort l'a laissé en puissance de sa force dans le mal, »

## CLUBS.

Il y cut des factieux et des partis en Angleterre; mais qu'est-ce que les mettings des saints, des purisitus, des nivelieux, des riveleux, des rècleux, des rècleux que Nilou avait placé d'ans son enfer une image des perversités dont il avait d'eté d'émoin : qu'ett-li peint s'il avait vue que jo vis à Paris dans l'été de 1792, lorsque, revenant d'Amérique, je traversais la France pour aller à mes décinitées ?

I Sa fulle du roi, du 21 juin 1701 3, fit faire à la révolution un pas immess. Rannei è Arnis le 25 du môme mois, il avait été détrôte une première fois, puisque l'Assemblée nationale déclara que les décrets auraint force de loi, saus qu'il fit besoin de la sauction ou de l'acceptation royale. Une baute cour de justice, devançant le tribumit révolutionnaire, était établie à Orléans. Des cette époque, madame floand demandait la tête de abrieu, en attendant que la révolution ini demandait la sieme. L'attrospement du Champ de Mars avait eu lieu contre le décret qui suspendait le constitution, le 14 septembre, ne calma rien. La décret du 29 septembre, pour le réglement des sociétés populaires, ne servir qui'à les rendre pui vidents : ce fut le dernier acte de l'Assemblée constituante; elle se sépara le tendemain, et la femine acte de l'Assemblée constituante; elle se sépara le tendemain, et la fermelle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mirabeau se vantait d'avoir la main très-belle; je ne m'y oppose pas; mais j'états feu maigre et il était fort gros, ot sa main me couvrait toute l'épaule. — <sup>3</sup> Mes Mésoires.

M. - LITTER, ANGL.

4 L'Assemblée législative, Installée le 4" octobre 4791, roula dans le tourbillou qui allait balayer les vivants et les morts. Des troubles ensanglantèrent les départements : à Caep, on se rassasia de massacres et l'on mangea le cœur de M. de Belzunce. Le roi opposa son veto au décret contre les émigrés, et cet acte légal augmenta l'agitation. Pétion était devenu maire de Paris. Les députés décrétèrent d'accusation, le 4" janvier 1792, les princes émigrès : le 2, ils fixèrent à ce 4" janvier le commencement de l'an quatrième de la liberté. Vers le 43 février, les bonnets rouges se montrèrent dans les rues de Paris, et la municipalité fit fabriquer des piques. Le manifeste des émigrés parut le 4<sup>er</sup> mars. L'Autriche armait. Le traité de Pilnitz et la convention entre l'empereur et le roi de Prusse étaient connus. Paris était divisé en sections plus ou moins hostiles les unes aux autres. Le 20 mars 4792, l'Assemblée législative adopta la mécanique sépulcrale sans laquelle les jugements de la Terreur n'auraient pu s'exécuter : on l'essava d'abord sur des morts, afin qu'elle apprit d'eux son œuvre. On pent parler de cet instrument comme d'un bourreau, puisque des personnes touchées de ses bons services, lui faisaient présent de sommes d'argent pour son entretien 1.

• Le ministre Roland (on plutôt son étoniante femme) avait été appels acons-oil du rol. Le 20 avril la guerre fut décârée au roi de Bongriet de Bohéme. Marat publisit l'Ami du penple malgré le décret dont la, Marat, était frappé. Le régiment royal allemand et le régiment de Berbait décertérent. Isanard parlait de la perfidie de la cour. Gensomé de Brésis dénongaient le comité autrichien. Une insurrection éclata à propose de la garde do roi, qui fut licuncive. Le 28 mai l'Assemblée se forma en séances permanentes. Le 20 juin le château des Tulieries fut forcé par les passes des faubourges Sainl-Autoine et Saint-Marceau; le prétexte était le réfué Losis XVI de sanctionmer la proscription des prêtres : le roi courut risque de la vie. La patrie était décrétée en danger. On bribait en effigie M. de Lafayette. Les Référés de la seconde fédération arviaient; les Massellais, attivés par Danton, étaient en marche : ils entrêrent dans Paris le 30 juil-let, et formet loes par Pétion aux Cordeliers.

Auprès de la tribune nationale s'étaient élevées deux tribunes consurentes, cello des Jacobins et celle des Cordeliers, la plus formidable alors, parce qu'elle donna des membres à la famçuse commune de Paris, et qu'elle lui fournissait des movens d'action.

 Le club des cordeliers était établi dans co monastère, dont une amende en réparation d'un meurtre avait servi à bâtir l'église sous saint Louis, en 4 259 °; elle devint en 4590 le repaire des plus fameux ligueurs. En 1792,

<sup>1</sup> Moniteur, numéro 138. - 1 Ette fat brutee en 1580,

les lableaux, les images sculpitées ou pointes, les voiles, les rideaux du couvent des Cordeines avaient été arrachées à la bailique écorchée ne présenlait aux yeux que ses oesements et ses arêtes. Au chevet de l'égliee, où le veni et la pluie entriment par les rosaces aans vitraux, des établis de menursies servaient de bureau au président, quand la séance se tenaît doan l'églie. Sir ces établis étaient déposés des bonnets rouges dont chaque orateur se collità avant de monter à la tribune. La tribune consistait en que cufatad. Derrière le président, avec une statue de la Liberté, ou voyait de prétendus instruments de supplice de l'ancienne justice; instruments emplacés par un seul, la machine à sanç, comme ten mécaniques compliqués sont remplacées par le bélier hydraulique. Le club des jacobins épurrés emprunta quelque-sunes de ces étopositions des cordeliers.

« Les orateurs, unis pour détruire, ne s'entendaient ni sur les chefs à choisir, ni sur les moyens à employer : ils se traitaient de gueux, de gitons, de filous, de voleurs, de massacreurs, à la cacophonie des sifflets et des burlements de leurs différents groupes de diables. Les métaphores étaient prises du matériel des meurtres, empruntées des objets les plus sales, de tous les genres de voirie et de fumier, ou tirées des lieux consacrés aux prostitutions des hommes et des femmes. Les gestes rendaient les images sensibles; tout était appelé par son nom avec le cynisme des chiens, dans une pompe obscène et impie de jurements et de blasphèmes : détruire et produire, mort et génération, on ne démélait que cela à travers l'argot sauvage dont les oreilles étaient assourdies. Les harangueurs, à la voix grêle ou tonnante, avaient d'autres interrupteurs que leurs opposants : les petites chouettes noires du cloître sans moines et du clocher sans cloches s'éjouissaient aux fenêtres brisées, en espoir du butin; elles interrompaient les discours. On les rappelait d'abord à l'ordre par le tintamarre de l'impuissante sonnette; mais, ne cessant point leur criaillement, on leur tirat des coups de fusil pour leur faire faire silence : elles tombaient palpitantes, blessées et fatidiques, au milieu du pandæmonium. Des charpentes abattues, des bancs boiteux, des stalles démantibulées, des tronçons de saints roulés et poussés contre les murs servaient de gradins aux spectateurs crottés, poudreux, souls, suants, en carmagnole percée, la pique sur l'épaule, ou les bras nus croisés. »

#### DANTON.

 Les scènes des cordeliers étaient données et souvent présidées par Danton, Ilun à taille de Goth, à nez canus, à narines au vent, à méplats couturés. On parviendrait à peine à former cet homme dans la révolutiou auglaise, en pétris-sant ensemble Bradslaw, président de la coumission qui jugea Charles F', Ireton, le famur y gordre de Cromwell; Astal que exterminateur en Irlande; Scott, qui voulait qu' on gravât sur sa tombe : « Ci-git Thomas Scott, qui condamna le feur ai à mort; illarisson, quid à ses juges : « Phisicurar d'entre vous, mes juges, furent actifs avec min « dans les choses qui se sont passées en Angleterre; ce qui a été fuit le « été par fourte du parlement, alors la suprime loi, »

Dans la coque de son église, comme dans la carvasse des siètles, haton organisa l'atlique du 10 août et les massacres de septembre; auleur de
la circulaire de la commune, il invita les hommes libres à répéter dans les
départ-ments l'énormité perpetrée aux Carmes et à l'Abbaye, Mais Suisquint régala-1 plas, pour le saitu des hommes, le dévauement de Jacques
Clément au mystère de l'Incarnation, de méme que l'on compara Mant as
sauveur du monde c' Clarles IX n'écrivit-il pas aux gouverneurs des pervinces d'imiter les massacres de la Suint-Barthélemy, commo Daulo
manda aux partiotes de copier les massacres de septembre? Les jacobin
étaient des plagiaires; ils le furrent encore en immodant Louds XVI à l'insite
Clarles l'.) Des crimes s'équit trouvés mélés au mouvement social de la
fin du dernier siècle, quelques esprits se sont figuré mal à propos que ces
crimes avaient produit les grandeurs de la révolution, dont lis n'étaient que
d'affreuses inutilités : d'une belle nature souffrante, on n'a admiré que la
convulsion.

• Danton fut pris au traquenard qu'il avait tendu : amené devant leti-bual, son ouvrage, il ne lui servit de rin de la nuere des boutetes de pein au nez de ses juges, de répondre avec courage et noblesse, de faire hister la cour révolutionaire, de mettre en péril et en fayeur la Convention, de raisonner logiquement sur des forfaits par qui la puissance même de sei enucinis avait été créée.

« Il ne lui resta qu'à se montrer aussi ippiloyable à sa propre mot qu'i l'avait été à celle des autres, qu'à dresser son front plus laut que le coulc-las suspendu. Du théâtre de la Terreur où ses pieds se collaient dans le sang épaissi de la veille, après avoir promené un regard de mépris sur le foule, il dit au bourreau : « Iu montrers ma tête au peuple; elleen swaf poule, il dit au bourreau : « Iu montrers ma tête au peuple; elleen swaf pour le propression de l'autre de la l'autr

<sup>1</sup> Arrêté du conseil général de la commune, 27 brumaire 93.

 la peine.
 Le chef de Danton demeura aux mains de l'exécuteur, tandis que l'ombre acéphale alla se mèler aux ombres décapitées de ses victimes : c'était encore de l'égalité.

# PEUPLE DES DEUX NATIONS

# A L'EPOQUE REVOLUTIONNAIRE.

#### PAYSANS ROYALISTES ANGLAIS.

Le peuple anglais, rangé derrière les Hampden et les Ireton, n'avait in de la force du peuple qui marchait avec les Minebacu et les Bauton; ée ce peuple qui fit magnifiquement son devoir à la frontière; qui rejta les anions étrangères dans leurs propres foyers et elles les étignirent de leur sus, au moment où elles se flattaient de s'asseoir à notre feu, et d'y boire le vin de nos treilles. Pris collectivement, le peuple est un poète ; auteur et ceteur ardent de la pièce qu'il joue ou qu' oni laf lai jouer, ses excès mêmes ne sont pas tant l'instinct d'une cruauté native, que le délire d'une foule cuivrée de spectacles, surtout quand dis sont tragiques; chose si vraic, que dans les horreurs populaires il y a toujours quelque chose de superfu domá at tableau et à l'émotion.

Il y cut des guerres civiles en Angleterre: ressemblèrent-elles à celles de nos provinces de l'Ouest? La même où notre peuple se déchirait de ses propres mains, il était encore prodigieux. Mais voyons d'abord le paysan anghis.

La cause de Charles I" et de son fils produisit de courageux défensours parmi les populations rustiques. Le fermier Pendrell, on plutôt Pendril, le ses quatre frierae, se son no holement placés dans l'histoire. Il existe un pre-til livre initiulé Boscobet, ou Abrégé de ce qui s'est passé dans la retraite misnonable de S. M. (Charles II) apris la bataille de Worceter : lis se trave consignée la fidélité des Pendrill. Charles II, parti de Worcet. et le strave consignée la fidélité des Pendrill. Charles II, parti de Worcet. et l'a septembre d'est. à seix heurs et sois, raprès la perte de la bataille, arivà à quatre heures du matin à Boscobel avec le contre de Derby. • Ils frap-pèreut dans l'obseurité, dit la relation, à la porte d'un certain Pendrill, person calablegue, ct concierge de la ferme appelée White-Ladies (les Danes Blanches), laquelle avait été une abbaye de filles bernardiues ou de Tordre de Citeuxe, délognée d'un jet de pierre dans le bois. •

Le paysan reçut son jeune roi au péril de sa vic. « Aussitôt, continue la

relation, on coupa les cheveux du roi, on lui noireit les mains, on mit ses habits dans la terre; il en prit un de paysan en échange. On mena le roi dans le bois; il es trouva seul dans un liou incomun, une serpe à la main. Ce jour-là Charles ne vil personne, parce que le temps fut humide, si cen l'a belle-seur de Pendrill, qui lui porta quelque chese dans le tailisi pour se couvrir et aussi pour mangor. Quand le roi ne pouvait sortir de la ferme, à cause de quelque daugre, ou l'enfernant dans une cache qui servait aux prières exholiques pour y dire en secret leur messe. Cette eaches se trouvait dans une espèce de masure qui portait le nom d'Ilobbal et qu'habitait Richard Pendrill, un des outair ferères de Guillaune. »

Charles II voulut se rendre à Londres, Riehard Pendrill lui servit de guide; ils furent obligés de revenir, tous les passages étant gardes. ¿ Le gravier qui était curté dans les souliers du noi avait enanglanté se piets, et la muit était si noire, qu'à d'eux pas de Riehard il ne pouvait l'aperesvoir: il le suivait, conduit par le bruit de son haut-de-chausses, qui était de uni. Ils furent de retour à Boscobel avant le jour. Riehard, ayant eaché le rid dans les broussailles, alla voir s'il n'y aurnit pas quelques soddas dans sa maison; il n'v towa œu'un seul homme, le céonde Carless. >

Let je clausgo d'historien : un hemme fut mon ami et Tami de M. de Foutanes : je ne sais si au fond de sa tombe il me saura gré de révlère la noble et pure existence qu'il a caeliée. Quelques artieles, qu'il ne signat pas, ont seudement paru dans diverses feuilles publiques : parmi ces artieles es trouve un examen du Bozoche, Qu'il soit permis à l'amitié de deier de courts fragments de cet examen; ils feront naître des regrets ehet les hommes sensibles au mérile véritable : c'est le seul vestige des pas giun talent solitier et ignoré a laisée sur le rivage en traversant la vie.

• Carless, dit M. Joubert, était un des plus illustres chefs de l'armée du roi : il avait combattu jusqu'à l'extrémité à la journée de Worcester, Quand il avait un tout perdin, il s'était intrépidement placé, avec le comte de Câires et Jacques Hamilton, à l'une des portes de la ville conquise, pour arrêter le viançueur et pour s'oppoer à la poursaité des vaineus. Il garda ce poste, qu'il s'était lui-même assigné, jusqu'à ce qu'il pôt croire que le temps avait permis à son maître de s'éloigner et de se mettre hors de danger. Alors ceulement il se retira : il allait chercher un asile dans ses propres foyers, ignorant ce qu'était devenu Charles, et s'il pourrait jamais le revoir, quand le cert l'offit à su vue.

« Qu'on juge de leur joie à cette rencontre inespérée. C'est alors qu'ils habitèrent ce fameux chène, qui fut depuis regardé avec tant d'admira-lon, et dont on disait en le montrant au voyageur : Ce fut là le palais du roi. Ce ehêne était si gros et si toufin de branches, que vingt hommes ameient pu tenir sur sa tête. Charles, accablé de fatigue, avait besain de

repos i il n'osait s'y livere sur cet arbre, et quitter cet arbre était risquer d'être reconus. Suspendu comme sur un ablme, et caché parmi le rameaix, un instant de sommeil l'en citt précipité. Carless était robuste, il so chargea de veiller. Le roi se plaça dans ses bras, s'appuya contre son sein, et, soutenu par ses mains vaillantes, s'endomit dans les airs.

• Quel spectacle touchant! Ce prince, dans la fleur et dans la force de la junnesse, réduit par le sommell à la faiblesse de l'enfance, plongé dans l'assonjassement avec l'abandon de cet âge, tranquillement endormi, au milieu de taut de périls, entre les bras d'un lomme aussère, d'un guerrier attenif et veillant sur son roi, âgé de vingt et un ans, avec toutes les inquiétudes d'une mèrel Ainsi les lieux, les arbres, les forêts, ont leur destin comme les hommes.

« Clarles quitta hientă Becobel. Un jour, étant dans la salle d'uno bibellerie, comme il levait son chapeau à la dame du logis qui passait par ce lieu, le sommelier l'ayant attentivement regardé, le reconnut. Cet bomme le prit à l'écart, le pria de descendre avec lui dans la cave, et la, tenat une coupe, la remplit de vin, et but à la praspérité dur ci. « Le dia ce que vous étes, lui di-il-ensuite en mettant un genou en terre, et vous sersi fidèle issus, d'an mort. »

Ainsi a fait revivre ces scènes oubliées l'ami que j'ai perdu : il est allé rejoindre ces hommes d'autrefois.

No-t-on pas eru lire un épisode de nos guerres de l'Duest pendant la rivolution? La diélités semble circ une des vertus de l'aucienne religion drélienne : les Pendrill gardaient le culte de leurs aieux; ils avaient une calente oble prefere dissist la messe; leur roit protessant y trouvait un asale incitoble au pied du vieil aute clarbique. Pour achever la ressemblance, la comtesse de Derby, qui dérendit si vaillamment l'île de Man, et qui fit de dernière personne des trois royaumes à se soumettre à la république, était de la famille de La Térmioille : le prince de Talmont fut une des dernières victimes des guerros vendéennes.

# PORTRAIT D'UN VENDÉEN.

Quoi qu'il en soit des bûcherons de Boscobel, près du *chénc royal* maintenant tombé, les Pendrill sont-ils des paysans vendéens?

« Un jour <sup>1</sup>, en 4798, à Londres, je rencontrai chez le chargé d'affaires des princes français une foule de vendeurs de contre-révolutions. Dans un coin de cette foule était un homme de trente à trente-quatre aus, qu'on ne

<sup>1</sup> Mes Mémoires.

regardait point, et qui lui-même ne faisait attention qu'à une gravure de la mort du général Wolf. Frappé de son air, je m'enquis de sa personne. Un de mes voisins me répondit : « Ce n'est rien; c'est un paysan vendéen porteur d'une lettre de ses chefs. »

« Cet homme, qui n'était rien, avait vu mourir Cathelineau, premier général de la Vendéc et paysan comme lui : Bonchamp, en qui revivait Bayard : Lescure, armé d'un cilice non à l'énreuve de la balle : d'Elbée, fusillé dans un fauteuil, ses blessures ne lui permettant pas d'embrasser la mort debout ; La Rochejaquelein, dont les patriotes ordonnèrent de vérifier le cadavre, afin de rassurer la Convention au milieu de ses victoires sur l'Europe. Cet homme, qui n'était rien, avait assisté aux deux cents prises et reprises de villes, villages et redontes, aux sept cents actions particulières et aux dix-sept batailles rangées ; il avait combattu trois cent mille hommes de troupes réglées, six à sept cent mille réquisitionnaires et gardes nationaux; il avait aidé à enlever cinq cents pièces de canon et cent cinquante mille fusils; il avait traversé les colonnes infernales, compagnies d'incendiaires commandées par des conventionnels; il s'était trouvé au milieu de l'océan de feu qui à trois reprises roula ses vagues sur les bois de la Vendée : enfin il avait vu périr trois cent mille hercules de charrue, compagnons de ses travaux, et se changer en un désert de cendres cent lieues carrées d'un pays fertile,

Les deux Frances se rencontrèrent sur ce sol nivelé par elles. Tout ce qui restait de sang et de souvenir dans la France des croisades luta contre ce qu'il y avait de nouveau sang et d'espérances dans la France de la révelution. Le vainqueur sentit la grandeur du vaineu: Thurot, général des républicians, décharait que « les Vendénes sersianel palosé dans l'història premièr rang des peuples soldats. « Un autre général écrivait à Merlin de Thiomille: « Des troupes qui ont battu de tels Français peuvent bien se flatter de vainere tous les autres peuples. » Les légions de Probus, dans leur chanson, en dissiant autant de nos pères. Buonaparte appela les combats de la Vendée « des combats de génats. »

« Dans la cobue du parloir, J'étais le seul à considérer avec admiration et respect le représentant de ces anciens Jacques qui, tout en brisant le joug de leurs seigneurs, repoussaient, sous Charles V, l'invasion drangére : il me semblait voir un enfant de ces communes du temps de Charles VII, l'esquelles, avec la petite noblesse de province, reconquient, pied à juéd, de sillon un sillon, le sol de la France. Il avait l'air indifférent du Sauvage; son regard était grissitre et inflexible comme une verge de fer; sa lèvre inférieure tremblait sur acs dents serrées ; ses chevent de-cendaient de sa tête en serpents engourdis, mais prêta à se dresser; ses entre de l'arconnels proposers de l'arconnels present de sa tête en serpents engourdis, mais prêta à se dresser; se l'arconnels present de sa tête en serpents engourdis, mais prêta à se dresser; se l'arconnels present de sa tête en serpents engourdis, mais prêta à se dresser; se l'arconnels present de sa tête en serpents engourdis, mais prêta à se dresser; se l'arconnels present de se de l'arconnels present de l'arconnels de l'arconnels present de l'arconnels present de l'arconnels present de l'arconnels de l

poignets tailladés de coups de sabre; on l'aurait pris pour un scieur de long. Sa physionomie exprimait une nature populaire rustique, mise, par la puissance des mœurs, au service d'intérêts et d'idées contraires à cette nature; la fidéfité naïve du vassal, la simple foi du chrétien, s'y mêlaient à la rude indépendance plébéienne accoutumée à s'estimer et à se faire justice. Le sentiment de sa liberté paraissait n'être en lui que la conscience de la force de sa main et de l'intrépidité de son cœur. Il ne parlait pas plus qu'un lion; il se grattait comme un lion, bâillait comme un lion, se mettait sur le flanc comme un lion ennuvé, et rêvait apparemment de sang et de torêts : son intelligence était du genre de eelle de la mort. Ouels hommes, danstous les partis, que les Français d'alors, et quelle race aujourd'hui nous sommes l Mais les républicains avaient leur principe en eux, au milieu d'eux, tandis que le principe des royalistes était hors de France. Les Vendéens députaient vers les exilés; les géants envoyaient demander des chefs aux pygmées. L'agreste messager que je contemplais avait saisi la révolution à la gorge ; il avait crié : « Entrez ; passez derrière moi ; elle ne vous fera aucun mal, elle ne bougera pas, je la tiens. » Personne ne voulut passer : alors Jacques Bonhomme relàcha la révolution, et Charette brisa son épée.

## CROMWELL. -- BUONAPARTE.

Délivrée des mains rustiques, la révolution tomba dans des mains guerrières : Buonaparte se jeta sur elle, et l'enchaîna.

J'ai déjà mesuré la taille de cet homme extraordinaire à celle de Washington; il reste à dire si Napoléon trouva son pendant en Angleterre, dans le Protecteur.

Gromwell eut du prêtre, du tyran et du grand homme : son génie remplaça pour son pays la liberté. Il avait trop d'énergie pour parvenir à créer une autre puissance que la sienne; il ruina les institutions qu'il rencontra ou qu'il voulut donner, comme Michel-Ange brisait le marbre sous son ciseau.

Transport sur le thétire de Napoléon, le vainqueur des Irlandais et des Econsais auxilia l'éd le vainqueur des Autréhiens, des Prussiens et des Busses 2 Cromwell n's pas créé des institutions comme Buonaparte; il n's pas laisés une administration et un code par qui la l'Armec et une partie de l'Europe sont encore régies. Napoléon réagit avec une force outrée, mais à avait pour excaus la nécessité de tue le désordre ze so bras vigoureur unions, trop avant son épée, et il perça la liberté qui se trouvait derrière l'ausretine.

· Les peuples vaincus ont appelé Napoléon un fléau i : les fléaux de

Mes Memoires.

M. -- LITTER, ANGL.

27

Dieu conservent quelque chose de l'éternité et de la grandour du courveu dont ils émanent : Ossa arida... date vois spiritum, et vierts : Ossaments arides, je vous donneral mon souille et vous vivrez... Ce souille 
ou cette force s'est manifesté dans Buonaparte tant qu'il a véeu. Né dans 
une lle pour alter mouirri dans une le aux limites de trois continents; jet 
au militu des mers où Cannoëus sembla le prophétiesr en y plaçant le gaine 
des templets, Buonaparte ne se pouvait remuer aux son rocher que nost 
n'en fusions avertis par une secousse; un pas du nouvel Adamastor 4 
l'autre pièle e faisait sentir à celui-ci. Si Napeléon, échappé aux mains de 
ses geoliers, se füt retiré aux États-Unis, ses regards, attachés sur l'Océan, 
auraient suffi pour troubier le speules de l'Ancien Monde. Sa seule prisence sur le rivage américain de l'Atlantique cût forcé l'Europe à camper 
sur le rivage convosé.

 Quand Napoléon quitta la France une seconde fois, on prétendit qu'il aurait dû s'ensovelir sous les ruines de sa dernière bataille. Lord Byron, dans son ode satirique contre Napoléon, disait :

> To die a prince — or live a slave: Thy choice is most ignobly brave

· Mourir prince ou vivre esclave, ton choix est ignoblement brave. »

« C'était mal juger de la force de l'espérance dans une âme accoutumée à la domination et brûlante d'avenir. Lord Byron erut que le dictateur des rois avait abdiqué sa renommée avec son glaive, qu'il allait s'éteindre oublié : lord Byron aurait dû savoir que la destinée do Napoléon était une Muse, comme toutes les grandes destinées; cette Muse sut changer un dénoûment avorté dans une péripétie qui renouvelait et raieunissait son héros. La solitude de l'exil et de la tombe de Napoléon a répandu sur une mémoire éclatante une autre sorte de prestige. Alexandre ne mourut point sous les veux de la Grèce : il disparut dans les lointains nomneux de Babylone. Buonaparte n'est point mort sous les yeux de la France; il s'est perdu dans les fastueux horizons des zones torrides. L'homme d'une réalité si puissante s'est évaporé à la manière d'un songe ; sa vie, qui appartenait à l'histoire, s'est exhalée dans la poésie de sa mort. Il dort à famais, comme un ermite ou comme un paria, sous un saule, dans un étroit vallon entouré de rochers escarpés, au bout d'un sentier désert. La grandeur du silence qui le presse égale l'immensité du bruit qui l'environne. Les nations sont absentes; leur foule s'est retirée. L'oiseau des tropiques, attelé, dit magnifiquement Buffon, au char du soleil, se précipite de l'astre de la lumière, et se repost seul un moment sur des cendres dont le poids a fait pencher le globe.

« Buonaparte traversa l'occan pour se rendre à son dernier exil ; il s'embarrassait peu de ce beau ciel qui ravit Christophe Colomb, Vasco et Camóras, Cuerlé à la poupo du vaisseau, il ne s'apercevair pas qu'au-dessus des attlé diniculaire des condellations incomues : leurs rayons renontaient pour la première fois ses puissants regards. Que lui faissient des astres qu'il ne vil jamais de ses birouacs, et qui n'avatent pas brillé sur son cupier El néamons asucune déclie n'a manqué à sa destinée : la moitié du finnament éclaira son berceau; l'autre était réservée pour illuminer sa tombe, »

#### LOVELACE.

#### MA DÉTENTION A LA PRÉFECTURE DE POLICE.

# God save the king.

En revenant à travers ces incidences politiques à la littérature, reprenant celle-ci au commencement de la restauration de Charles II, sous lequel nous avons vu Milton mourir, une observation se présente d'abord.

Dans le combat que se livrèrent la royauté et le peuple, le principo républicain eut Milton pour son poète, le principe monarchique, Lovelace pour son barde : tirez de là la conséquence de l'énergie relativo des deux printipes,

Enfermé dans Gat-House à Westminster, sur un mandat des communes, Lovelace composa une élégante et loyale chanson, longtemps redite par les covaliers.

- Quand, semblable à la linote, je suis renfermé, je chaute d'une vois plus perçante la mansuétude, la douceur, la majesté et la gloire de mon roi. Quand je proclame de toute ma force combien il est bon, combien il est grand, les larges vents qui roulent la mer ne sont pas aussi libres que noi.
- Des murs de pierre ne font pas une prison, des barreaux de fer, une cage; un esprit innocent et tranquille compose de tout cela une solitude. Si pasis libre en mon amour, si daus mon Ame je suis libre, les anges seuls, qui prennent leur essor dans les cieux, jouissent d'une liberté sembablé à la micon.

Nobles et généreux sentiments! pourtant ils n'out point fait vivre Lovehec, tantis que l'applogisée du meurtre de Charles 1º sest placé à côté d'Homère, D'abord, Lovelace n'avait pas le génie de Milton; ensuite il appartentit par sa nature à des idèes mortes. La fidélité est toujours admirable; mais les répentes générations conquivent à prine ce dévoument à un individu, cette vertu rescerrée dans les limites d'un système ou d'un stachement particulier; elies sont peu toucluées de l'homeur, soit qu'elles manquent de cet homeur nécessaire pour le comprendre, soit qu'elles n'aient de sympathie qu'avec l'humanité prise dans le sens général, ce qui, du reste, justifie toutes les lachetés. Montres n'était point un persone de l'hitarque, comme l'a dit le cardinal de Retz; c'était un de ces homme restés d'un siécle qu'in fuit dans un siècle qui commence; leurs anciemes vertus sont aussi belles que les vertus nouvelles, mais elles sont sérifies; plantées dans un so épuisé, les meurs nationales ne les fécondent plus.

Le colonel Richard Lovelace, rempli de mille séductions, et dont peutêtre Richardson emprunta le nom en souvenir de ses grâces, mourut abandonné dans l'obscurité et la misère.

Sans être jeune et beau comme le colonel Lovelace, j'ai dét comme lui enfermé. Les gouvernements qui depuis 1800 jusqu'à 1830 ont dominé la France avaient usé de quelque ménagement avec le serviteur des Muses: Buonaparte, que j'avais violemment attaqué dans le Mercure, cut envie de me tuer; il levaj'réjec, et ne frappa pass.

Une généreuse et libérale administration, toute lettrée, toute composée de poètes, d'écrivains, de rédacteurs de feuilles publiques, n'a pas fait tant de façons avec un vieux camarade.

« Ma souricière, un peu plus longue que large, était haute de 7 à 8 pieds 1. La prose et les vers de mes devanciers barbouillaient les cloisors tachées et nues. Un grabat à draps sales remplissait les trois quarts de ma loge; une planche supportée par deux tasseaux, placée à deux pieds audessus du lit contre le mur, servait d'armoire au linge, bottes et souliers des détenus. Une chaise, une table et un petit tonneau, meuble infâme, composaient le reste de l'ameublement. Une fenêtre grillée s'ouvrait fort haut; l'étais obligé de monter sur la table pour respirer l'air et jouir de la lumière. A travers les barreaux de ma eage à voleur, je n'apereevais qu'une cour sombre, étroite, des bâtiments noirs autour desquels tremblettaient des chauves-souris. J'entendais le cliquetis des clefs et des chaines, le bruit des sergents de ville et des espions, le pas des soldats, le mouvement des armes, les eris, les rires, les chansons dévergondées des prisonniers mes voisins, les hurlements de Benoît, condamné à mort comme meurtrier de sa mère et de son obscène ami. Je distinguais ces mots de Benoît entre les exclamations confuses de la peur et du renentir : « Ah! « ma mère l ma pauvre mère l » Je voyais l'envers de la société, les plaies de l'humanité, les hideuses machines qui font mouvoir ce monde, si beau à regarder en face quand la toile est levée.

<sup>1</sup> Mes Memories.

Le génie de mes graudeurs passées et de ma gloure âgée de trente ans ne m'apparut point; mais ma Buse d'autrelois, bien pauvre, bien ignorée, vint rayonante m'embrasser par ma tenêtre : elle était charmée de mon glie et tout inspirée; elle me retrouvait comme elle m'avait vu dans ma misère à Lodnérs, lorsque les premiers songes de René flottaient dans ma lête. Qu'allions-nous faire, la solitaire du Pinde et moi 7 time chanson à l'instar de Lovelace? Sur qui? sur un roi ? Non! La voix d'un prisonnier el été de mavaria sugure : c'est du pied des autels qu'il faut adresser des lymnes su malheur. Et puis il faudrait être un graud poète pour être écouté en disant.

> O toi, de ma pitié profonde Reçois l'hommage solennel, Humble objet des regards du monde, Privé du regard paternel! Puisses in, né dans la soufiranco, El de la mère el de la France Consoler la longue douleur !!

• Je ne chantai donc pas la couronne tombée d'un front innocent; je me contentai de dire une autre couronne, blanche aussi, déposée sur le cercueil d'une jeune fille <sup>2</sup>.

> Tu dors, pauvro Élisa, si légère d'années! Tu ne sens plus du jour le poids el la chaleur; Vous avez achevé vos fraiches mainées, Jenne fille el jeune fleur.

«Monsiour le préfet de police, des procédés dequed je n'ai qu'à me louer, m'offirtu meilleur asile aussibit qu'il ent comnu le lieu de plaisance où les mis de la liberté de la presse avaient eu la bonté de me loger pour avoir ué de la liberté de la presse. La feuêtre de mon nouveau réduit s'ouvrait seu no jui jardia. La listote du l'ovalea en' gazouillat pas; mais il y avait force moineaux fringants, lestes, babillards, effrontés, querelleurs : on les touve purlout, à la campagne, à la ville, aux balustrades d'un châteux, à la gouttère d'une geòle; ils se percheut tout aussi galeiment sur l'instrument de mort que sur un resier. A qui peut s'envoler, qu'importe les souffinees de la terre? »

Ma chanson no vivra pas plus que celle de Levelace. Les jacobites u'on lissé à l'Angeterre que le motet du find save the king. L'histoire de cet airest singulière: on le eroit de Lulli; les jeunes filles des chours d'Esther chambrent à Saint-Cyy l'orville et l'orygorid du grand roi par les accords du Donne, sulemn far regem. Les serviteurs de Jacques emportent la ma-

<sup>1</sup> V. Hugo , Odes et Ballades. - ' Elisa Trisell.

jestouseo invocation dans leur patrie; ils l'adressaient au Deu des armés, en allant au combat pour leur souverain bauni. Les Anglais de la faction de cuillaume, frappés de la besuit du bardit des fidèles, s'en emparèent. Il resta à l'usurpation et à la souveraineté du peuple, lesquels ignorent aujour d'ului qu'elles chautent un air étranger, l'hymme des Stuarts, le cantique du droit divin et de la légitimité. Combien de temps l'Angleterre prieratelle encore le maître des hommes de sauver le roi? Comptez les révolutes entassées dans une douzaine de notes, survivantes à ces révolutions!

Le Domine saleum du rite catholique est aussi un chant admirable: on l'entonnait en gree au dixième siècle, lorsque l'empereur de Constantinople paraissait dans l'hippodrome. Du spectacle il passa à l'Église: autre temps fini.

# PROSE.

# TILLOTSON, - TEMPLE, - BURNET, - CLARENPON, - ALGURNON-SIDNEY.

Avec le règne de Charles II une révolution s'opéra dans le goût et das la manière des érviains anglais. Abandomant les traditions antionales, ils commencèrent la prendre quelque chose de la régularité et du carnelire la littérature française. Charles avait retenu de ses courses un penhant aux meurs érangères : madame Henriette, seur du rei; la duchiese de Portsmouth, maitresse de ce roi; Saint-Evremond et le elevalie de Grammont, exilés à Londres, pousèrent de plus en plus la restauration des Staarts à l'imitation de la cour de Louis XIV: la prose gagna à ce mouvement du delors ; la poésie y perda.

Tilloson épura la langue de la claire sans s'élèver à l'éloquence. Le dervaller Temple fuit e d'Ossa de l'Angletere; mais il est fort inférieur notro grand diplomate, par les vocs et les tyle de ses Observations, Mélangue et Mémoires. La philosophie compta Locke; la littérature proprenseu die, finsillon, modèle d'élégance et de grice; Shaltesbury, élève de Locke, fils d'un père corroupu. Voltaire vaute Shafe-bury, ennemi de la religio circlicienc. Les ouvrages do cet auteur out été réunis sous les tiltre de Caracteristics of men. Les idées des Caracteristics, que voite d'ailleurs une élocution embarrassée, sont tombées dans le domaine des lieux communs par les apports continuels des ans.

Burnet écrivit l'histoire de la réformation d'Angleterre d'une manière partiale et caustique, mais intéressante : son plus grand honneur est d'avoir été réfuté par Bossuet. Burnet était un brouillon et un facticux à la manière des frondeurs : il n'a dans ses mémoires ni la eandeur révolutionnaire de Withelocke, ni l'exaltation républicaine de Ludlow.

Le mon de Clarendon réveille le double souvenir d'une ingratitude royale et populaire. L'Hatieire de la rébellion est un ouvrage où les traces de talent disparaissent sous l'empreinte de la vertu. Quelques portraits son vivenent colorie, mais le genre des portraits est facile; les esprits les plus communs y réussissent. Clarendon lui-même se réflichit dans ses tableaux; enn se l'asse na de rettouves son image.

Algernon-Sidney créa la langue politique : ses Discours sur le gouvernement ont vicilli : Sidney n'est qu'un grand nom et n'est pas une grande renommée. La mort tragique du fils du comte de Leicester est le fait saisissable qui donna un corps à des principes encore vagues dans l'opposition crrante des wighs, Dalrympe, et après lui M. Mazure, ont prouvé les disparates de Sidney : il avait le malheur de recevoir l'argent de la France : Louis XIV, par un très-mauvais jeu, ne eroyait qu'entraver Charles, et reaversait Jacques; la corruption de sa politique portait en soi son châtimest. Chez Bacon, l'intégrité n'était pas au niveau de la science ; chez Sidney, le désintéressement n'égala pas la fermeté. Dieu nous garde de triompher des misères dont les natures les plus élevées ne sont point exemptes! Le ciel ne nous donne des vertus et des talents qu'en v attachant des infirmités, expiations offertes au vice, à la sottise et à l'envie, Les faiblesses d'un homme supérieur sont ces victimes noires, NIGRÆ PECUDES, que l'antiquité sacrifiait aux dieux infernaux : et pourtant ils ne se laissent jamais désarmer!

La révolution de 4688 s'éleva de l'échafaud de Sidney dans la vapeur du sang de l'holocauste : aujourd'hui la rosée sanglante retombe, et l'Angièterre de 4688 s'évanouit.

# POÉSIE.

DAYDEN. — PRIOR. — WALLER. — BUCKINGHAM. — ROSCOMMON.
— ROCHESTER. — SHAFTESBURY, ETC.

Il peut sembler paradoxal de dire que la poésie anglaise souffrit de l'invasion du goût français, au moment même où Dryden paraît sur la scène; mais toute langue qui se dépouille de son originalité pour s'adonner à l'imitation, se gâte, même en se perfectionnant. A quelle distance Shakspeare et Milton, restés Anglais, ne laissent-ils pas Dryden derrière eux l

L'esprit de la révolution de 1649 avait été l'exaltation religieuse et l'austérité morale ; la restauration de 1660 fut l'indifférence et le libertinage. « Tu es le plus mauvais sujet de mon royaume, disait Charles II à Shaftesbury. — Oui, sire, répondait celui-d: Votre Majesté n'est pas un sujet.

Ces réactions sont inévitables : la corruption de la régence suivit la morosité de la fin du règne de Louis AIV. Au sortir de la Terreur, le détergondage fut complet : les cadavres encore chauds et palpitants des pères, leur tête dans leurs bras ou à leurs pieds, regardaient danser leurs enfants.

Dryden rendit la poésie anglaise correcte à la manière de toutes les langues civilisées où l'art est venu régulariser la nature. Pope caractérise le mérite de Dryden:

> Dryden taught to join The varying verse, the full resounding line, The long majestic march, and energy divine.

 Dryden apprit à unir le mètre varié, le vers plein d'harmonie, la longue et majestueuse période, et l'énergie divinc.

Ce jugement fait sentir qu'on n'est plus au siècle libre de l'auteur de Macheth, et qu'on est arrivé au siècle académique de Boileau.

Dryden est lui-même le fondateur de la critique parmi ses compatibles ses dialogues sur la poésio dramatique sont encore lus. It travailla trust ans pour le théâtre sans atteinde à la vie de Shapsare et au pathétique d'Otway. • Dryden, qui d'ailleurs était un grand génie, dit Voltaire, met dans la bouche de ses héres annoureux ou des hyperboles de rhétorique, ou des indécences, deux choses égathemnt opposées à la tendresse. •

Shirley, Davenant, Otway, Congrève, Farquhar, Gibber, Steek, Colman, Foote, Rowe, Addison, Moore, Aron-Illil, Sheridan, Coleridge, etc., offernt la succession des poêtes darmatiques angelsa jusqu'à nos jours. Tobin, Johanna Baillie, et quelques autres, ont essavé de ressusciter l'ancien style et l'ancienne forme du théchie.

L'homme chez Dryden était misérable; Prior, jeune orangiste, attaque le vieux poête devenu catholique et resté fidèle à ses anciens maltres. Le duc de Buckingham, aidő de ses amis, composs la jolic comédie the Reheurad (la Répétition); l'autuer de Don Sébastien et de l'odo la Féte d'Alexandre était attaqué dans cette pièce.

Buckingham se félicitait d'avoir nui à la réputation de Dryden. C'es done un grand bonheur que d'affliger le génie et de lui ravir une part de sa gloire acquise au prix de tant de travaux, de dégoûts et de sacrifices. Waller, Buckingham, Roscommon, Rochester, Shaftesbury, et quedeus? autras pólesi licencieux et satiriques, ne furent pas les premiera hommes de klettres de lour (opone, mais lás domèren le lora ha liktricature, à la mode, pesdant le règne de Charles II. Le flis de Charles 1º fut un de ces hommes légers, apirituels, insouciants, égolstes, sons altachement de ceure, sans conviction d'esprit, qui se placent assez souvent eurre deux périodes historiques por finir l'une et commencer l'autre; un deces princes dont le vigne ert de passage aux grands changements d'institutions, de mears et d'idés, chez les peuples; un de ces princes tout exprés creis pour rempilir les sepacevides qui, dans l'ordre politique, disigiginent souvent la cause de l'effet. Des celtumations et des exécutions ouvrirent un règne que des exécutions deviant et ouve. Vingf-deux années de débauche passèrent sous des funches patibulaires, dernières années de joie à la façon des Staarts, et qui avaient l'air d'un overfie fundbre.

La liberté, méconius sous Jacques I\*\*, omanglantée sous Charles II; dichesonée sous Charles II, attorquée sous Jacques III, avait pourtant (dé conservée dans les formes constitutionnelles, et ces formes la transmirent à la sation, qui continua de féconder le sol natal après l'expulsion des Staarts. Ces princes ne purent jameis pardonner au peuple anglais les maux qu'il sur avait faits, et le peuple ne put jamais oublier que ces princes avaient essy de lui ravis ses droits : il y avait de part et d'autre trop de ressentiments et trop d'offenses. Toute confiance réciproque étant détruite, on se regarda en silence pendant quedques aunées. Les générations qui avaient souflert ensemble, également fatiguées, consentirent à achever leurs jours commble; mais les générations nouvelles, qui n'éprouvaient pas cette lassidos, no nourissant plus d'imittiés, n'avaient pas besoin d'entret cas settos, no nourissant plus d'imittiés, n'avaient pas besoin d'entret dans rescompromis de mahleur; elles revendiquérent les fruits du sang et des lames de lours péres; il fallut d'acide aute casée du passé.

Les écrivains ci-dessus nommés avaient tout ce qu'il fallait pour briller au bivoux d'une halte de nuit entre le règne populaire de Cromwell et le règne des parlements de Guillaume et de ses successurs. Las verile cluel ber règne des parlements de Guillaume et de ses successurs. La sevile cluel des communes n'existait plus que pour tuer les hommes de liberté qui neguère avaient fait sa puissance; la monarchie de son cété laissait mourir se plus dévoués serviteurs. Le peuple et le roi semblaient s'abandonner mutuellement pour laire place à l'aristocratie : l'échafaud de Charles l'et sépartit à jamais.

# DUTLER. - ÉCRIVAINS ABANDONNÉS.

Butler se présente en première ligue, comme témoin à charge, dans le procès d'ingratitude intenté à la mémoire de Charles II : Charles savait par cœur les vers d'Hudibres, Don Quichotte politique. Cette satire pleine de R.—utilé, sect. 28

verve contre les personnages de la révolution charmait une cour où se montraient la débauche de Rochester et la grâce de Grammont; le ridicule était une espèce de vengeance à l'usage des courtisans.

Lorsqu'on est placé à distance des faits, qu'on n'a pas véeu au milieu des factions et des factions, on n'est frappé que du oèté grave et douloureur des événements; il n'en est pas ainsi quand on a été soi-même acteur oà socctateur compromis dans des scènes sanglantes.

Taeite, que la nature avait formé poète, e0t peut-être erayonné la salire de Pétrone, s'il edi séigé au sénat de Néron; il peignit la tyrannie de ce prince, parce qu'il vécut après lui; Butler, doué d'un génie observatour, eût peut-être écrit l'histoire de Charles I<sup>18</sup> s'il fût né sous la reine Ame; il se coutenta de rimer Huélibras, parce qu'il avait vu les personnegse de la révolution de Cremwell; il les avait vus, toujours parlant d'indépendance, présenter leurs mains à loutes les chaînes, et, après avoir immolé le pier, se courbre sous le ioux du fils.

Cependant le sujet du porime de Butler, de ce poême auquet travailà le fist andré du dee Buckingham, n'est pas aussi beureux que cedui de la Statire Ménippée. On se pouvait railler de la Ligne malgré ses boreus; les railleries dont elle était l'objet avaient des chances de durée, parce que la Ligne rétait pas une révolution : elle n'était qu'une sédition dont le geure humain ne tirait aucun profit. Les hommes de cette longue sédition. Ellospital excepté, ne fureut gransa qu'individuelment; il su ejalombrant leur passage par aueune idée, aueum principe, aueume institution politique utile à la societé. La Ligue assassina Henri III, plus dévot qu'elle, et combatti Henri IV, qu'il a vainquit et l'acheta. Exvancie qu'elle fut, rien n'aparut derrière; et elle n'eut pour écho que la Fronde, misérable brouillerie qui se perit dans le plein pouvoir de Louis XIV.

Mais les troubles en 1649, en Angleterre, étaient d'une nature autrement grave; on n'assistait pas au duel de quelques princes ambliteux; la lutte existait entre le peuple et le rois, entre la république et la monarchie; le souverain înt jugé solemellement et mis à mort; le chef populaire qui le conduisit à l'échafaud, et qui lui succèda, n'était rien moins que Cromwelt; un homme s'est remounté.

La dielature du peuple, personnifié dans un tribuu, dura neuf aunées : en se retirant elle emporta la monarchie absolue, et déposa dans l'industrie anglaise le germe de sa puissance, l'acte de navigation. Le contre-coup de la révolution de 1649 produisit la révolution de 1688, résultat immense.

Voilà pourquoi nous ne rions plus aux gausseries d'Hudibras, comme nous rions aux plaisanteries de la Satire Ménippée. Les conséquences des troubles du règne de Charles l'es font encore sentir au monde; les abominations de la Saint-Barthélemy, les énormités de la corruption de fleeri III et de l'ambition des Guisses, n'on laissé que l'effori de la mémoire de ces abominations et de ces énormités. Un auteur qui essoverni de faire un poème burlesque sur la révolution de 1789, parviendrait-il à égayer la Terreur ou à rapetisser Buonaparte? Les parodies qui restent ne son flornirés que par des évémentes qui ne restent pas ; elles ressentiné à ces masques moulés sur le visage d'un mort tombé depuis en poussière, ou sur colui d'in astre dont le buste ense retrouve plus.

On a dressé le catalogue des royalistes qui souffrient pour la cause de Cauries l': il est long : Charles II l'augmenta. Waller, conspirateur poltron sous la république, poète adulateur de l'usurpation heureuse, obtenait tout de la l'igitimité restaurée, tandis que Butler mourait de faim. Les courones ont leurs infirmités comme les honnets rouges.

Une destinée fatale s'attache aux Muses: Valeriano Bolzani a composé un traité de litteratorum Infelicitate; Israeli a publié the Calamites of authors: ils sont loin d'avoir épuisé la matière. Dans la seule liste des pôtes anglais que l'ai nommés on trouve;

Jacques, roi d'Écosse, dix-huit ans prisonnier, et ensuite assassiné; Rivers Surrey et Thomas More, portant leur tête à l'échafaud; Lovelace et Butler, que la pauvreté dévora.

Clarendon mourut à Rouen, exité par Charles II. On condamna à être brûlé par la main du bourreau le Mémoire justificatif du vertueux magistrat dont les écrits, mêlés à ceux de Falkland, avaient fait triompher la cause royale.

Milton, demi-proscrit, descendit avengle au tombeau.

Dryden, vers la fin de ses jours, était obligé de vendre, morceau à morceau, son talent pour vivre : « Je n'ai guère lieu, disait-il, de remercier monétoile d'être né Anglais; c'est assez pour un siècle d'avoir négligé Cowley et vu Butler mourir de faim. »

Otway, depuis, s'étouffa en avalant trop vite le morceau de pain qu'on jeta à sa misère.

Que n'a pas soufiert Savage, composant au coin des rues, écrivant ses vers sur des morceaux de papier ramassés dans le ruisseau, expirant dans une prison, et laissant son cadavre à la pitié d'un geòlier qui le fit enterrer à ses frais ?

Challerton, après avoir été plusieurs jours sans manger, s'empoisonna, Dans le cloitre de la cathédrale de Worcester, on remarque une plaque

Dans le clottre de la cathedraie de Worcester, on remarque une piaque sépulcrale; elle ne porte ni date, ni prière, ni symbole; on y lit ce seul met: Miserrimus. Cet inconnu, ce Miserrimus sans nom, n'est-ce point le génie?

#### FIN DES STUARTS.

Jacques II, après la mort de son frère, voulut tenter en favere de l'Égies romaine ce que son père n'avait pu même acécuter pour l'épissopat: il se croyait le maître d'opérer un changement dans la religion de l'État, aussi facilement que Henri VIII; mais le peuple anglais n'était plus le peuple des Tudor; et quand Jacques celt distribué à ses sujels tous les biens du clergé augiteun, il n'aurait pas fait un seul cathóique. Son plas graud tort fut de jurer en parvenant à la couronne ce qu'il n'avait pas fit-tention de tenir; la foi gardée n'a pas toujours sauvé les empires; la foi meutle les a souvent perdus.

Jacques, naturellement cruel, trouva un hourreau : Jeffreya avait commencé ses euvres vers la fin du règne de Charles II, dans le probe où Russel et Sidney perdirent la vie. Cet homme, qui, à la suite de l'invasion de Monmouth, fit exécuter dans l'ouest de l'Angleterre plus de deux cent cimpaule personnes, ne manquait pas d'un cretain esprit de justice : une vertu qu'on n'aperçoit pas dans un homme de hien se fait remarquer quand elle est placée dans un homme de malbeur.

La Hollande dati depuis longtemps le foyer des intrigues des divers parties anglais: les émisaires de ces partis s'y rassemblaient sous la protection de Marie, fille ataée de Jacques, femme du prince d'Orange, homme qui n'inspire aucune admiration, et qui pourtant a fait des choess admirables. Souvent avertil par Jouis XIV, Jacqueus ne voulait i'men croire. La flotte de Guillaume mit à la voile; il aborda avec treize mille hommes à Broxholme, dans Torbay.

A son grand donnement, il n'y trouva personne; il attendit dit jours en vain. Que fit Jacques pendant ces dix jours? rien: il avait une armée de vingt mille hommes qui se fût hattue d'abord, et il ne prit aucum résolition. Sunderland, san ministre, le vendait; le prince Georges de Danemat; son geadre, et Anne, sa fille Auroite, l'abandonaient, de même que se fille Marie et son autre gendre Guillaume. La solitude commençait à croître autour du monarque qui s'était isolé de l'opinion nationale. Jacques demanda des conseils au comte de Bedfort, père de lord Russel, décapité sous le règne précédent à la poursuite de Jacques: « Javais un fils, rèpondit le vicillard, qui aurait pu vous secourir. »

Jacques s'enluit; il débarqua à Ambleteuse, le 2 janvier 4689; hôte latal, il cuseigna l'exil aux foyers dout il embrassa l'autel. On a retrouvé les os de Jacques H à Saint-Germain. Où sont les cendres de Louis XIV? Où sont ses fils?

Au surplus, qu'importent toutes ces choses? Lord Russel embrassant

lady Russel pour la dernière fois, lui dit : « Cette chair que vous sentez encore, dans peu d'heures sera glacée. . Les générations que je viens d'indiquer, combien occupent-elles de place dans le monde et dans cette page? A mon retour en France en 1800, une nuit je voyageais en diligence ; la voiture fit un léger tressaut que nous sentimes à peinc; elle avait rencontré un paysan ivre couché en travers dans le chemin : nous avions passé sur une vie, et la roue s'était à neine élevée de terre de quelques lignes. Les Francs, nos pères, égorgèrent à Mctz les Romains surpris au milieu d'une fête; nos soldats ont valsé, il n'y a pas encore vingt-cinq ans, au monastère d'Alcobaça avec le squelette d'Inès de Castro : malheurs et plaisirs, crimes et folies, quatorze siècles vous séparent, et vous êtes aussi complétement passés les uns que les autres! L'éternité commencée tout à l'heure est aussi ancienne que l'éternité datée de la première mort, du meurtre d'Abel. Néanmoins les hommes, durant leur apparition éphémère sur ce globe, se persuadent qu'ils laissent d'eux quelque trace : sans doute! Chaque mouche a son ombre.

Les quaire Stuarts passèrent dans l'espace de quaire-vingt-quaire ans; les six demiers Bourbons ayant porté, ou ayant droit de porter la couronne, à compler de la mort de Louis XV, ont disparu dans la période de cinquante-quaire années.

Dans l'un et dans l'autre royaume, un roi a péri sur l'échafaud, deux restaurations ont cu licu et ont été suivies du bannissement des souverains légitmes : et pourtant il est vrai que, loin d'être au bout des révolutions, l'Europe, ou pluidi le monde, ne fait que les commencer.

# CINQUIÈME PARTIE

# LITTÉRATURE

1021

#### LA MAISON DE HANOVRE.

# ACDÈVEMENT ET PERFECTIONNEMENT DE LA LANGUE ANGLAISE. -MORT DES LANGUES.

En quittant les Stuarls nous entrons dans le repos des cent quaranle années qui suivit la clute de ces princes, et laissa aux Muses le temps d'épurer leur langage à l'abri de la liberté.

Au commencement de cet Essai, j'ai parté de l'origine de la largue aglaise; on a pue n'enarquer les clangements successife, dans notre course rapide à travers les siècles. Maintenant que j'approche de la fin de mon travail, voyons à quel degré de perfection cette langue était persens, et comment, après avoir été l'faition des contrors, des falleurs, des harpeurs, elle devint l'idiome des Pope, des Addison, des Swift, des Gray, des Fielding, des Malter Scott et des Byron.

La vielle langue anglaise me paralt avoir eu plus de douceur que la langue anglaise moderne : le d'i y termine une foute de mote et la troisième personne des verbes au singuier du présent de l'indicatif. Le de mennué de l'Orient ne fut prononcé (sinon introduit dans l'alphabet gree avee le Xei, le K koppa, l'a omépa) eu vers le commencement de la guerre de Péloponèse, à l'époque où Mchhiade rendait Athènes folle comme un femme, par la difficulté gracieuse avec laquellé il exprimait quelque lettres. Le hé était une lettre composée que la molte fonie embhait fourir en aide à l'élégant élève de Périclès. Le gree moderne a retenu le 0, le hétat.

Le th de l'ancien anglais, à la fin du mot, ne pouvait être que le th dons,

comme il se prononce dans mouth, sooth, teeth, et non le th rude du commencement du mot, comme dans thunder, throbbing, thousand.

La lettre se redoublait souvent dans l'ancien anglais. L'e qui abonde et qui dispute la fin des mois au fl., étiul l'e muet retenu du français; il contribusit à émousser le son trop aigu. La preuve que ces lettres n'étaient point étymolégrique, mais cuphoniques, c'est que l'orthographe variait de combi en combi en teme variaient dans un rayon de quelques lieues : un mar-hand, embarqué sur la Tamise, descendit à terre, et demanda des suis egges à une paysame; elle répondit qu'elle ne comprenait pas le français. Le compagnon de ce mar-tandar drequit à son tour des ceyren, des cuts; la bonne femme répliqua qu'elle le comprenait bien: theune the good wyl sayd that the understode har uvell. Ainsi, à une soixantaine de milles de la ville où Johnson composa son dictionnaire, des œufs s'appelaient des ceyren.

A maure que l'anglais changea de prononciation et de forme, et qu'il peutid des as britéé, il s'enrichit des tributs du temps. Le génie d'une largue se compose de la religion, des institutions politiques, du caractère, des meurs et des usages d'un peuple. Si ce peuple étend au loin sa domination, il reçoit un accroissement d'idées et de sentiments des pas ve lesqués il entre en contact. Et voyer d'abord tout ce que peut recueillir une largue de la durée et de la variété des lois.

Il était de principe en Angleterre qu'une loi n'est jamais abolle : de cette sour l'Hotoire passée demeurait présente au milieu des évenements nouveux, comme une aetuei immortelle au milieu de se innombrables enfants et petits-enfants. Au commencement de ce siècle, un Anglais jeta le gant en pleine audience, et demanda le combat Judiciaire contre son antagoniste. Le droit coutumier anglais common leur jetții l'Angletere en gé-

néral. Dans l'île de Man, on suit *les établissements* des anciens rois de cet État.

A Jersey et à Guernesey, les statuts de Rollon sont en vigueur. Les procès des Indous et des Mogols sont jugés en appel à la cour du banc du roi à Londres, et se décident d'après les artieles des Pouranas et de l'Alcora.

Dans les îles Ioniennes, le code de Justinien se mêle aux décisions de la cour de l'amirauté.

Au Canada, les ordonnances des rois de France fleurissent, comme au temps de saint Louis.

Dans l'île de France, le Code Napoléen règne; le droit castillan et aragonais, dans les colonies anglo-espagnoles; la loi hollandaise, au cap de boune-Esp trance. La politique, l'industrie, le commerce, ont mêlé les mots particuliers de leurs dictionnaires à ceux du dictionnaire général,

La tribune fournit au trésor commun des discours de Strafford, de Vanes, de Bolingbrocke, de Walpole, des deux Pitt, de Burke, de Fox, de Sheridan, de Canning, de Brougham.

L'économie sociale, les recherches d'Adam Smith, de Malthus, de Thoraton, de Ricardo, de Macculoch, augmentent le vocabulaire,

Le service des possessions anglaises dans les quatre parties de la terre a naturellement multiplié les voyageurs : quelle nouvelle zource d'importation, d'idèes et d'images! Cent et un négocianis de Londres, en 1600, réunissent une somme de 800,000 fr., et voils les Bacchus et les Alexandre qui deviement les maîtres et les conquérants de l'Inde.

Les Anglais curent des grammaires et des dictionnaires samarliais, arabes, syriaques, presque avant d'avoir des dictionnaires grees el lains : lis préindaient de la sorte à l'étude des langues mortes et vivantes de l'Asiç ils obéissaient à l'instinct de leur génie qui les portait à la pompe des images et à l'indépendance des règles. Wilkins, Colbrock, Carry f, Masden, Morrison, Lockert, Gladwin, Lumsden, Gilchrist, Hadley, William Jones, se sont occupés du sanserit, du bengali vulgaire, de la langue malaise, du persan, du chinois et de la langue commune de l'Indoustan. Ainsi, avec des lois qui ne meurent point, des colonies placées aux quatre vents du cicl, la langue anglaise enbrasse le temps et l'espace.

Nous possédions autreois d'immenses contrées outre-mer; elles offraient un aille à l'excédant de notre population, un marché à notre comme un aille à l'excédant de notre population, un marché à notre comme contraints d'ensevelir nos convicte dans des prisons infectes, faute d'un coin aut le globe pour y d'époser ces malhueruex; nous sommes exclus du nouvel univers où le genre humain recommence. Les langues exclus du nouvel univers où le genre humain recommence. Les langues anglaise, portugaise, espagoules, evreut en Afrique, en Asie, dans l'Octanie, dans les fles de la mer du Sud, sur le continent des deux Amériques, d'hieritris des conquiées de notre génie, à peine entendons-nous parter dans delle des conquiées de notre génie, à beine entendons-nous parter dans quelque bourgade de la Louisiann et du Canada, estu une domination étrangêre, la langue de Colbert et de Louis XIV : elle y reste comme un térmoi des revers de notre fortune et des fautes de notre politique.

Mais si la langue de Milton et de Shakspeare tire des avantages réels de cette diffusion de puissance, elle en reçoit aussi des atteintes. Lorsqu'elle se resserrait dans son champ natif, elle était plus individuelle, plus origi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> If y a un autre Carey, poëte et musicien, auquel les Anglais attribuent, mal à propos, l'air du God save the king.

sale, plus énergique : elle se charge aux rives du Gange, et du fleuve Sainl-Lauren, au cap de Bonne-Espérance, au port Jackson dans l'Océanie, à l'île de Malte dans la Méditerranée, à l'île de la Trinité dans le golfe du Mexique, de locutions qui la dénaturent. Pickering a fait un traité des mots en usage aux Eutst-Unis : on y peut voir avec quelle rapidité une langue s'altère sous un ciel étranger, par la mécessifé où elle est de fourrir des pressions à une culture nouvelle, à une industrie, à des arts du so), à de subitudes nées du climat, à des lois, à des mœurs qui constituent une autre société.

Si un pareil travail pouvail intéresser, je suivrais ici l'histoire des mots anglais; je montrerais chez quels auteurs ils ont pris naissance, comment lis se sont perdus ou comment lis ont changé d'acception en s'éloignant de leur seus primitif; je parlerais des mots composés, des mots négatifs, opposés sur mots positifs qui manquent trop à norte langue, des mots à la fois sublataits et verbes: s'ilmere, par exemple, signifie à la fois sublataits et verbes: s'ilmere, par exemple, signifie à la fois s'ellence, « to silence, » ou chire faire silence, » to silence, » to silence s'ellence s'ellence s'ellence ». It silence par exemple, signifie à la fois s'ellence » ou chire faire silence, » to silence » to silence

Les langues ne suivent le mouvement de la civilisation qu'avant l'époque où leur perfectionnement s'achève; une fois arrivées là, elles s'arrêtent quelque temps, puis elles descendent et se détériorent. Il est à graindre que les talents supérieurs n'aient à l'avenir, pour faire entendre leurs harmonies, qu'un instrument discord ou fêlé. Une langue peut, il est vrai, acquérir des expressions nouvelles à mesure que les lumières s'accroissent; mais elle ne saurait changer sa syntaxe qu'en changeant son génie. Un barbarisme heureux reste dans une langue sans la défigurer; des soléeismes ne s'y établissent jamais sans la détruire. Nous aurons des Tertullien, des Stace, des Silius Italieus, des Claudien ; aurons-nous désormais des Bossuet, des Corneille, des Racine, des Voltaire? Dans une langue jeune, les auteurs ont des expressions et des images qui charment comme le premier rayon du matin; dans une langue formée, ils brillent par des beautés de toutes les sortes; dans une langue vieillie, les naïvetés du style ne sont plus que des réminiscences, les sublimités de la pensée, que le produit d'un arrangement de mots péniblement cherchés, contrastés avec effort,

<sup>\*</sup> Tableau de la marche et des progrès de la langue et de la littérature française, etc.

EFFET DE LA CRITIQUE SUR LES LANGUES. — CRITIQUE EN FRANCE: NOS VANITÉS. — MORT DES LANGUES.

La critique, d'abord si utile, est devenue à Londres, par son abondance et sa diversité, une autre source d'altération dans les monuments de la langue anglaise, en rendant les idées perplexes sur les expressions, les tours, les mots qu'on doit rejeter, ou dont il est bon de se servir. Comment un auteur pourrait-il reconnaître la vérité au milieu de ces jugements divers proponcés sur le même ouvraze par le Monthly Review, le Critica Review, & Quarterly Review, & Edimburg Review, & British Review, l'Eclectic Review, le Retrospective Review, le Foreign Review, le Quarterly Foreign Review, par la Literary Gazette, par le London Musaum par le Monthly Censor, par le Geutleman's Magazine, le Monthly Magazine, le New Monthly Magazine, l'Edimburg Magazine, le Literary Magazine, le London Magazine, le Blackwood's Magazine, le Brighton Magazine, par l'Annual Register, par le Classical Journal, le Quarterly Journal, V Edimburg Philosophical Journal, par le Monthly Repertory. Il serait aisé d'ajouter cent autres noms à cette fastidieuse liste, à laquelle on nourrait joindre encore les articles littéraires des journaux quotidiens.

En France, nous sommes moins riches, et nos jugements actuels sont moins sévères. Il est possible que la littérature paraisse une occupation poi rile à l'age positique et positif qui commence parmi nous ; sit est eladi, on conçoit qu'on n'est guère tenté de se créer une multitude d'ennemis, pour la satisfaction de maintenir les vrais principes de l'art et du goût, dans une carrière où il n' varrait lous ni gioire, ni honeures à recueillir.

Un critique a osé, dans ces dernières années, exerce la corsure risporeuse: quels esi n'a-t-il pas ectiés! Qu'auraint done di le salur
d'aujourd'hui, si on les avait traités comme on nous traitait autredois? Me serai-il-ipermis de me chier pour exemple! J'air en contre moi use foul
d'hommes de mérite: lorsque Atala parut, Tarmée classique, M. Tabé
Morellet à sa tête, fondit sur ma Floridienne. Le Génie du Christianisse
souleva le monde voltairien: il me fallut recevoir les admonitions des
membres les plus distingués de l'Académie française. M. Ginguené, euxinant mon ouvrage deux mois après sa publication, craint que as critique
n'arrive trop tard, le Génie du Christianisme étant déjà oublié. Le trisspirituel M. Hoffmann écrasa les Martyrs dans einq on six arides du
Journal de l'Empire, enlevé alors à ses propriétaires, et lequel gournal arnonçait ainsis ma fin prochaine dans le vaste cercle tracé par l'égée de
Anpoléon. Que dissions-nous, nous pauvres préchants à la renommé! Pensions-nous quo le monde (fait (branifé sur sa base? Avions-lous recours activation un sipitotele pour nous debarrasser de nous-mêmes ou du caussur? Pleins de notre mérite, nous obstitions-nous fêtrement dans nos débats, déterminés à dompter le siècle, à le faire passer sous les fourches caudines de nos sottises? Hélast I nou; plus humbles, parce que nous ne possédions pas les talents sans pareils qui courent les rues maintenant, nous détaits qu'et de la nous justifier, ensuite à nous corriger. Si nous avions été attaqués d'une manière trop injuste, les larmes des Muses lavaient et goifssissient nos blessures : enfin nous étions persuadés que la critique n'à pinais tode qu'it doit vivre, et que l'éloge surtout n'a jamais fait vivre ce qui doit mourir.

N'attendez pas à cette heure une si modeste et si sotte condescendance de sérivains. Les vanités se sont exaltées jusqu'au délire, l'orgueil est la maladie du temps: on ne rougit plus de se reconnattre et d'avouer tous les dons que nous a prodigués la libérale nature. Écoutez-nous parfer donsemémes: nous avons la bonté de faire tous les frais des éloges qu'on s'apprelait à nous donner; nous éclairons charitablement le lecteur sur nos métries; nous lui apprenons à sentir nos beautés; nous soulageons son en-thosissisme; nous cherchons son admiration au fond de son œur;

Nous lui épargnons la pudeur De nous la découvrir lui-même.

Tous, un à un, nous nous creyons en conscience a wec candeur l'homme de note sècle, l'homme qui a ouvert une nouvelle carrière, l'homme qui a fait disparatire le passé, l'homme devant qui toutes les réputations se sont évanouies, l'homme qui restera et resiera seul, l'homme de la postérité, l'homme de la révouit no des choses; l'homme de la révouit no des choses; l'homme de la révouit ne des choses; l'homme de la révouit ne de sous se entrailles II arrive qu'au milieu de notre superbe, les honnes gens couren le trisque d'être étouliés : Ils sont presspue obligés de s'armer eux-mêmes de vanité pour se défendre de celle du passant, comme on fume dans un estamiet pour peusser la furnée de la pipe du voisin.

Crendant if faut dire, afin d'être juste, que si la critique de détail a prûtus spinisance par le manque de règles reconnues, par la rivolte de finamer-propre endurel, la critique historique et générale a fait des progress omsidérables : je ne sache pas qu'à aucune époque on at jamais rencontre dans un même pays une réuinn d'hommes aussi savant-t, aussi disfigués que ceux qui honorent aujourd'hui, en France, les chaires publiques.

Que deviendra la langue gauloise? Ce que deviennent tontes les langues. Vers l'an 1400, un poète prussien, au banquet du grand maltre de l'ordre Teutonique, chanta, en vieux prussien, les faits hérotques des ancies querriers du pays: personne ne le comprit, ct on lui donna à titre de ricompense cent noix vides. Aujourd'hui le bas-breton, le basque, le gallique, meurent, de cabane en cabane, à meaure que meurent les chovries et les laboureurs. Dans la province anglaise de Cornouilles la langue des indigènes s'éteignait vers l'an 1676 : un pécheur dissit à des voyageurs : « Je ne connais guêre que quatre ou cinq personnes qui parlent breton, et ce sont de vielles gens comme moi, de soixante à quatre-vingte ans. «

Des peuplades de l'Orfonque n'existent plus; il n'est resté de leur dislecte qu'une douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets redevenus libres : la grive d'Agrippine gazouillait des mots grees sur les balustrades des palais latins. Tel sera tôt ou tard le sort de nos jargons modernes : quelque samsonnet de New-Plore siffens au pommirer des vers de Shakspeare, inintolligibles aux passants; quelque corbeau envolé de la cage du dernier euré franco-gaulois dira, do haut de la tour en ruines d'une cathiédrale abandonnée, dira à des peuples étrangers nos successeurs : « Agrèce les accents d'une voix qui vous fut connue; vois mettres fin à tous ces discours. »

Soyez donc Shakspeare ou Bossuet, pour qu'en dernier résultat votre chef-d'œuvre survive dans la mémoire d'un oiseau à votre langage et à votre souvenir chez les hommes,

# QU'IL N'Y AUBA PLUS DE RENOMMÉSS LITTÉRAIRES UNIVERSELLES, ET POURQUOI.

a multiplicité et la diversité des langues modernes doivent faire faire cette triste question aux hommes tourneutés de la soif de vivre: Peut-ily avoir maintenant dans les lettres des réputations universelles, comme celles qui nous sont venues de l'antiquité?

Dans l'ancien moude civilisé deux langues dominaient, deux peuples jugeaient seuls et en dernier ressort les monuments de leur génie, Richeuse des Grees, Rome eut pour les travaux de l'Intelligience des vaincus le même respect qu'avaient Alexandrie et Athènes. La gloire d'Homère de Virgile nous du l'englieusement transmise par les moines, les prêtres et les cleres, instituteurs des Barbarres dans les écoles ecclésiastiques, les monstères, les séminaires et les universités. Une admiration héréditaire désendit de race en race jusqu'à nous, en vertu des teçons d'un professort doit la chaîre, ouverte depuis quatorze siècles, confinne sans cesse le même arrêt.

Il n'en est plus ainsi dans le monde civilisé moderne ; einq langues y

fleurissent; chacune de ces einq langues a des chefs-d'œuvre qui ne sont pas reconnus tels dans les pays où se parient les quatre autres langues : il ne s'en faut pas étonner.

Nul, dans une littérature vivante, n'est juge compétent que des ouvraigns écris dans as propre langue. En vain vous croyes posséder à fond un lione étraager; le lait de la nourrice vous manque, ainsi que les premières paroles qu'elle vous apprit à son seine et dans vos langes : certains accents cost que de la partie. Les Anglais et les Allemands ont de nos gens de lettres les notions les plus baroques; ils adorent ce que nous méprisons; et méprisent ee que nous adorons : ils n'entendent in Raéne, n. i La Fontaine, ni même complétement Molère. C'est à rire de savoir quels sont nos grands érivains à Londres, à Vienne, à Berlin, à Pétersbourg, à Munieh, à Leipsich, à Goettingue, à Cologne; de savoir ce qu'on y lit avec fureur, et ce qu'on y lit pas. Je viens d'énoncer mon opinion sur une foule d'auteurs agalàs : il est fort possible que je me sois trompé, que j'aie admiré et blané tout de travers, que mes arrêts paraissent impertinents et grotesques de Tautre oûté de la Manche.

Quand le mérite d'un auteur consiste spécialement dans la diction, un tranger ne comprendra jianais bien en drifte. Plus le latent est intime, individuel, national, plus ses mystères échappent à l'esprit qui n'est pas pour ainsi dire compatriote de ce talent. Nous admirons sur prote fères et les Romains; notre admiration nous vient de tradition, et les fères et les Romains ne sont pas là pour se moquer de nos jugements de Barbares, Qui de nous es fait une idée de l'harmonie de la prosse de Démostiène et de Glerion, de la cadence des vers d'Alece et d'Horace, telles qu'elles faitent saisses par une oreille grecque et lainer 2 On soutient que les beautis réelles sont de tous les temps, de tous les pays : oui, les beautis de suffuneit et de pensée; non, les beautis de style. Le style n'est pas, comme la pensée, cosmopolite; il a une terre natale, un ciel, un soleil l lui.

Les peuples du Nord, écrivant toutes les langues, n'ont dans ces langues aona style. Les vosabulaires varies qui encombrent la mémoire rendent les perceptions confuses : quand l'idée vous apparaît, vous ne savez de quel voile l'envelopper, de quel idiome vous servir pour la mieux rendre. Si vous raviez comn que votre langue et les glossaires grecs et latins de sa source, exte idée se serait présentée revêtue de sa forme naturelle : voire reveuu ne l'apart pas peusée à la fois dans différentés langues, élle n'est point été l'avorten multiple, le produit indigests de conceptions syndromes; elle angit en ce caractère d'unité, de simplicité, e type de paternité et de race, sans lesquels les ouvres de l'intelligence restent des inasses sichuses, ressemblant à tout ou à rien. Le moven d'être un méchant auteur.

c'est do siller à l'écho de la mémoire, comme à un perroquet, plusieurs dialectes; un esprit polygiotte ne charme guère que les sourds-muets. Il est très-bon, très-suille d'apprendre, d'étudier, de lire les laugues vivantes quand on se consacre aux lettres, assez dangereux de les parler et surtout très-dangereux de les écrire.

Ainsi, plus ne s'élèveront de ces colosses de gloire, dont les nations et les siècles reconnaissent également la grandeur. Il faut donc entendre dans un sens limité, à l'égard des modernes, ce que j'ai dit plus haut de ces génies mères, qui semblent avoir enfanté et allaité tous les autres : cela reste vrai quant au fait, non quant à la renommée universelle. A Vienne, à Pétersbourg, à Berlin, à Londres, à Lisbonne, à Madrid, à Rome, à Paris, on n'aura jamais d'un poëte allemand, anglais, portugais, espagnol, italien, français, l'idée une et semblable que l'on s'y forme de Virgile et d'Homère. Nous autres grands hommes, nous comptions remplir le monde de notre renommée; mais, quoi que nous fassions, elle ne franchira guère la limite où notre langue expire. Le temps des dominations suprêmes ne serait-il point passé? Toutes les aristocraties ne seraient-elles pas finies? Les cfforts infructueux que l'on a tentés dernièrement pour découvrir de nouvelles formes, pour trouver un nouveau nombre, une nouvelle césure, pour raviver la couleur, rejeunir le tour, le mot, l'idée, pour envieillir la phrase, pour revenir au naîf et au populaire, ne semblent-ils pas prouver que le cercle est parcouru? Au lieu d'avancer on a rétrogradé; on ne s'est pas aperçu qu'on retournait au balbutiement de la langue, aux contes des nourrices, à l'enfance de l'art, Soutenir qu'il n'y a pas d'art, qu'il n'y a point d'idéal; qu'il ne faut pas choisir, qu'il faut tout peindre; que le laid est aussi beau que le beau : c'est tout simplement un jeu d'esprit dans ceux-ci, une dépravation du goût dans ceux-là, un sophisme de la paresse dans les uns, de l'impuissance dans les autres,

# AUTRES CAUSES QUI TENDENT A DÉTRUIRE LES RENONMÉES UNIVERSELLES,

Enfin, outre cette division des langues qui s'oppose chez les modernes aux renommées univer-elles, une autre cause travaille à détruite les répatations : la liberté, l'esprit de nivellement et d'incrédulité, la haine des répriroitées, l'amarchie des idées, la démocratie enfin est entrée dans la liberature ainsi que dans le reste de la sociéd. Or ces choses, favorisant la passion de Famour-propre et le sentiment d'envie, agissent dans la spièce siettres avec une vivactié redoublée. On ne reconnait plus de analtres et d'autoritée; on n'admet plus de règles; on n'accepte plus d'opinions faliet: le libre exament est reu au Paranses, nains qu'en politique et en refigion,

comme conséquence du progrès du siècle. Chacun juge et se croit le droit de juger, d'après ses lumières, son goût, son système, sa haine ou son anour. De là une foule d'immortels cantonnés dans leur rue, renfermés dans le cerde étroit de leur école et de leurs amis, et qui sont inconnus ou sillié dans l'arroidssement voisin.

La vérité avait jadis de la peine à percer; elle manquait de véhicule; la presse quoidiemne el libre n'existait pas; le gense de lettres formaient un morde à part; ils s'occupaient les uns des autres presque à l'insu du purge de la tectoire, l'autoritat sour bien du guignon pour ginorer de son vivant ce que l'on vant. Avec ces sentences contradictoires, si notre gloire commenç plus tôt, elle finit plus viet : le matin un aigle, le soir un butor.

Telle est la nature humaine, particulièrement en France : si nous possédons quelques talents, nous nous empressons de les déprécier. Après les avoir élevés au pinacle, nous les roulons dans la bouc; puis nous y revenons, puis nous les méprisons de nouveau. Qui n'a vu vingt fois depuis quelques années les opinions varier sur le même homme? Y a-t-il donc quelque chose de certain et de vrai sur la terre à présent? On ne sait que croire : on hésite en tout, on doute de tout : les convictions les plus vives sont éteintes au bout de la journée. Nous ne pouvons souffrir de réputations ; il semble qu'on nous vole ce qu'on admire : nos vanités prennent ombrage du moindre succès, et s'il dure un peu, elles sont au supplice. On n'est pas trop fâché, à part soi, qu'un homme de mérite vienne à mourir : c'est un rival de moins; son bruit importun empêchait d'entendre celui des sots et le concert croassant des médiocrités. On se hâte d'empaqueter le célèbre défunt dans trois ou quatre articles de journal, puis on cesse d'en parler : on n'ouvre plus ses ouvrages; on plombe sa renommée dans ses livres, comme on scelle son cadavre dans son cercueil, expédiant le tout à l'éternité par l'entremise du temps et de la mort.

Adjund'hui fout viciliti dans quelques heures : une réputation se flétria, une ouvrage passe en un moment. La poésie a le sort de la musique; as voit, fraîche à l'aube, est cassée au coucher du solcil. Chacun écrit; personne ne lit sérieusement. Un nom prononcé trois fois importune. Où sont es illustres qui, en se réveillant un matin, il y a quelques années, déclarirent que rien n'avait exisé avant eux ; qu'ils avaient découvert des cieux et un monde (gnorés; qu'ils étaient décidés à rendre piotyables, par leur génie, les prétendus chefs-d'œuvre jusqu'alors ai bétement admirés? Ceux qui s'appelaient la jeuraneze en 1830, où sonch-le? Voic 'entr' des grands mêmer de 1835, qui regardent ce vieux de 1830 comme des gens de môrite dans leur temps, mais aujourd'hui usés, passés, dépassés. Les maillots arriverous plient) des pers de la nourirec ils rirout des octo-

génaires de seize ans, de ces dix mille poètes, de ees cinquante mille prosteurs, lesquels se couvrent maintenant de gloire et de mélancolie dans les coins et receins de la France. Si par hasard on ne s'apercipit pas que écrivains existent, ils se tuent pour attirer l'attention publique. Autre chimère! on n'entend pas même leur dernier soupir. Qui cause ce délire et ces ravages? Hasence du contre-poids des foils bumaines, la religion.

A l'époque où nous vivons, chaque lustre vant un siècle; la société meurte se rennavelle tous les dix ans. Adieu donc toute gloire longue, unitersellement reconnue. Qui écrit dans l'espoir d'un nom sacrifie sa vie à la plus sotte comme à la plus vaine des chimères. Buonaparte sers la dernière existence isolée de ce monde ancien qui s'évanouit : rien ne s'élèvera plus dans les sociétés nivélées, et la grandeur de l'individu sera désormais remplacée par la grandeur de l'espèce.

La jeunesse est co qu'il y a de plus beau et de plus généreux; jem este puissamment altrié vers elle comme à la source de mon ancienne vie; je lui souhaite succès et bouheur; c'est pourquoi je me fais un deroir de ne pa la flatter. Par les fausses routes oi elle s'égare, elle ne trouver en démiré resultat que le dégoût et la misère. Le sais qu'elle manque aujourd'hui de carrière, qu'elle se débat au milieu d'une société obseure; de la ces brillantes lueurs de talent qui percent subitement la muit ct évieigneus; mais de longues et laborieuses études, poursuivies à l'écart et en silence, rempliraient bien les jours, et vaudraient mieux que cette multitude de vers trop vité faits, trop tôt oubliès.

En achevant ce chapitre il me prend des remords et il me vient de doutes : remords d'avoir osé dire que Dante, Shakspeare, Tasse, Camoéns, Schiller, Milton, Racine, Bossuet, Corneille et quelques autres, pourraient bien ne pas vivre universellement comme Virgile et Homère; doutes d'avoir pensé que le temps des individualités universelles n'est blus voir pensé que le temps des individualités universelles n'est blus

Pourquoi chercherais-je à dier à l'homme le sentiment de l'infini, sars lequel il ne ferrait rien et ne s'élèverait jamais à la hauteur qu'il peut atteindre? Si je ne trouve pas en moi la faculté d'exister, pourquoi mes voisins ne la trouveraien-il-ils pas en eux l'In peu d'humeur contre ma nature ma "a-ti-il pas fait juger d'une manifer trop absolue les facultis possibles des autres? Eh bien! remettons le tout dans le premier étal: rendons aux talents nés ou à naître l'espoir d'une pérennité glorieuse, que quelques térrivains, hommes et femmes, peuvent justement nourrir aujourd'hu i: qu'ils aillent donc à l'avenir tuniterzet, j'en serai charmé. Resté en route, je ne me plaindrai pas, surtout je ne regretterai rien :

Si post fata venit gloria, non propero.

# MARIE. - GUILLAUME. - LA REINE ANNE.

#### ÉCOLE CLASSIQUE.

L'invasion du goût français, commencée au règne de Charles II, s'exaiteva sous Guillaume et la reine Anne. La grande aristocrate qui s'exait pit du caractère noble et imposant de la grande monarchie, sa voisine à striue. La littérature anglaise, jusqu'alors presque inconnue à la France, pasa le détroit. Addison vit Boileau en 1701, et lui présenta un exemplaire de ses poéses latines. Voltaire, obligé de se réfugier en Angeterre su sigé de sa querelle avec le chevalier de Roban-Chabot, dédia la Lenrinde à la reine Anne, et se gata l'esprit par les idées pidisosphiques de Cilias, de Chubb, de Tindal, de Wolson, de Tolland, de Bolingbrocke. Il nous fit connaître Shakspeare, Milton, Dryden, Shaftesbury, Swift, et les présents à la France comme des hommes d'une nouvelle espèce, découverts par lui dans un nouveau monde. Racine lo fils traduist lo Paradis perdu, et Rollin parta de ce poinem dans son Troité de et tudes.

Gullsame III étant parvenu à la couronne britannique, les écrivains de Lundres et de Paris évagegérent dons la querelle des princes et des guerriers : Boileau dit le Passage du Rhin; Prior répond que le gérant du Parnasse occupe les noul Muses à chanter que Lonis via pur paus le Rhin; ce qui étalt vair. Philips traduistait le Pompée de Gemeille, et Roscomano étrivait le prologue; Addison efélérait les victoires de Mariborough, et rendit hommage à Athalie; Pope publistais on Essai ant ertirique dont l'Art potéque est le modète : il donne à peu près les mêmes règles qu'Il ferace et Bolleau; mais tout à coup, se souvenant de sa dignis, il déclare fièrement que « les braves Bretons méprisent les lois étrangères : But use, braves Britons, foreign lauss despis d. » Foam traduisit l'Art poétique du poice famais: Drychen en revil le texte, et remplaça sculement les noms des auteurs français par des noms d'auteurs anglais : il rend le hâtez-rous lentement par qu'il make haste.

La Boucle de cheveux enlevée fut inspirée par le Lutrin, et la Dunciade, imitée des Satires de l'ami de Racine. Butler a traduit une de ces satires. Le siècle littéraire de la reine Anne est un dernier reflet du siècle de

Louis AIV. Et comme si le grand roi avait eu pour destinée de rencontrer loujours Guillaume et de faire des conquêtes, ne pouvant envahir l'Angleterre avec des gens d'armes, il y pénétra avec des gens de lettres : le génie d'Albion, qui ne céda pas à nos soldats, céda à nos poètes.

M. - LITTÉE, ANGL.

## PRESSE PÉRIODIQUE. - ADDISON. - POPE. - SWIFT. - STEELE.

Une autre révolution, dont les conséquences ont été et sont encore incalculables, s'opéra : la presse périodique, à la fois politique et littéraire, fit fondée aux bords de la Tanise. Steele composs, dans l'inférêt des wighs, le Tatler, le Spectator, le Mentor, l'English man, le Lover, le Render, le Touen-Talk, le Chit-Chat, le Plebeian; il combattait l'Ezemainer, évri par Switt dans l'esprit tory; Addison, Congréve, Walsh, Arbuland, Gay, Pope, King, se rangeaient, selon leur opinion, sous les étendards de Swift et de Steele.

Jouatham Swift, né en Irlande le 30 novembre 1607, est fort mal a propos appeir par Voltaire le Rabelais de l'Angleterre, Voltaire n'étalt sebe qu'aux impiétés de Rabelais et à sa plaisanterie, quand elle est bome; mais la profonde satire de la société et de l'homme, la haute philosophie, le grand style du curie de Meudou, lui échappient; comme îl ne voyate le petit côté du christianisme, et ne se doutait pas de la révolutio intellectuelle et morale accompile dans l'humanité par l'Évantifie.

Le Touveur, où le pape, Luther et Calvin sont attaqués; Gullier, où les institutions sociales sont stigmatisées, n'offrent que de pales copies de Gargantua. Les siècles où vécurent les deux anteurs mettent d'ailleurs entre eux une immense différence: Rabelais commerça sa langue; 18 M actieva la sienne. Il n'est pas certain d'ailleurs que le Touveur soit de Swift ou qu'il l'ait fait seul. Swift s'amusa à fabriquer des vers de ving, trutte et soixente sylloses. L'historien Welly a traduit la sstire sur la pair d'Utrecht, intitutée: John Bufl.

Guillaume III., qui fit tant de choses, instruisit Swift dans l'art de entire les asperges à la mauière bollaudaise. Jonatham aims Stella, l'emmena daus son doyenné de Saint-Patrick, et au bout de seine aus, quad il fut au bout de son amour, il l'épouse. Stelher van Humpiles sprift due passion pour Swift, blen qu'il fût vieux, laid et dégollant : lossqu'els sir qu'il édait sérieusement marié avec Siella dont il ne se souciali guêre, de mourut. Stells avivit de près Esther. Le vilain homme qui tua ces deut beltes jeunes femmes n'a pu, à l'exemple des grands poètes, leur donner une seconde vie.

Steele, compatriote de Swift, devint son rivat en politique. Parema 4 a chambre des communes, il en fut expulsé comme auteur de libeles séditions. A l'occasion de la création de douze pairs, sous l'administration d'Oxford et de Bolingbroke, il écrivit une lettre mordante à sir Milès Wharton sur kes puirsé de circonstancé. La libon de Steele acce le grand

corrupteur Walpole ne l'enrichit pas ; faisant trève à ses pamphlets, il commença la littérature industrielle, et inventa une machine pour transporter du saumon frais à Londres.

On a sugrà Steele d'avoir purge le théâtre des obscénités dont l'avaient infecté les écrivains de Charles II : le mérite était d'autaut plus grand dans l'auteur bouscoius Louers, qu'il avait des mœurs très-peu régulières. Geperdant son contemporain Gay, le fabuliste, faisait représenter son Beggur, dont le héros est un voleur et l'hérofne une prostituée. Le Beggar est foriginal de nos mélodrames d'aujourd'hui.

## PASSAGE DE LA LITTÉRATURE CLASSIQUE A LA LITTÉRATURE DIDACTIQUE, DESCRIPTIVE ET SENTIMENTALE. — POEME DE DIFFÉRENTS AUTEURS.

La litérature anglaise classique, qui ressemblait à la nôtre, à la difference près des meurs nationales, dégénéra vite, et passe du classique à l'esprit du dit-luitième siècle. Alors nous devinnes à notre tour imitateurs; nous nous minnes à copier nos voisins avec un engouernent qui nous reprend encore par accès. El la matière est si connue et tellement épuisée qu'il seruit fastidieux de procéder dans un ordre chronologique et de répéter ce que checun sait.

La poésie morale, technique, didactique, descriptive, compte Gay, Young, Atenside, Goldsmith, Gray, Bloomfield, Glover, Thomson, etc.; te roman rappelle Richardson et Fielding; l'histoire, Hume, Robertson et Gibbon, qu'ont suivis Smolett et Lingard.

En outre de tous ces poëtes, on a lu, dans leur temps, l'Art de conserver la santé, par Armstrong; la Chasse, par Somerville; l'Acteur, par Lloyd; l'Art poétque, de Roscommon; l'Art poétque, de Francis; l'Art de la politique, de Bramston; l'Art de la cuisine, de King.

L'Art de la politique a de la verve. L'exorde de ces poëmes divers est lmilé du début de l'Art poétique d'Horace: Bramston compare un homme à la fois whig et tory à une figure humaine, à sein de femme et à queue de morne.

### A lady's bosem, and a tail of cod.

Delacourt, dans son *Prospect of poetry*, essaya l'harmonie imitative technique, comme en composa depuis, en France, M. Piis.

RR's jar untunefull v'er the quiv'ring tongue And serpent S with hissings spoils the song.

Les Plaisirs de l'imagination, par Akenside, manquent d'imagination;

et le poème sur la Conversation, de Stilingfleet, n'a pu être composé que chez un peuple qui ne sait pas causer.

Il faut encore remarquer le Naufrage, par Falconer; le Voyageur, le Village abandonné, de Goldsmith; la Création, de Blackmoore; le Jugement d'Hercule, de Shenstone.

Jo nomme Dyer et Denham. Il faut lire la Complainte du poète, par 'infortuné Otway, et le Wanderer, par le plus mailbeureux Savage: c'est là qu'il a peint la furie du suielde: « Le soureil à moitié brisé par l'agonie de la pensée, elle crie à l'homme: « Pâle misérable, attends de moi ton soulagement: nie du Dévesopir, le Suielde est mon non.) »

Born on Despair, and Suicid my name.

#### YOUNG.

Young a fait une mauvaise école, et n'était pas lui-même un bon maltre. Il cuit partie de sa première réputation au tableau que présente l'overture de ses Niaits. Un ministre du Tout-Puissant, un vieux père, qui a perdu sa fille unique, s'éveille au milieu de la nuit pour gémir sur des ton-leaux; il associe à la mort, au temps et à l'éternité, la seule chose que l'homme ait de grand en soi-même, la douleur.

Ce tableau frappe.

Mais avaneze un peu; quand l'imagination, éveillée par le début de poète, a déjà evé au monde de pleurs et de réveires, vous ne trouves rin de ce qu'on vous a prenis. Vous voyez un homme qui tourmente son espris pour enfanter des idées tendres et triste, et qui n'arrive qu'à une piùsespinic morses. Young, que le fantôme du monde poursuit jusqu'au milieu des tombeaux, ne décète, dans ses déclamations sur la mort, qu'une ambition trompé ; il prend son humcur pour de la mélancolie. Point de naturel dans sa sensibilité, d'idéal dans sa douleur; c'est toujours une main pesante qui se trains sur la lyre.

Young a cherché à donner à ses méditations le caractère de la tristesse: ce caractère se tire de ces trois sources : les seènes de la nature, le vague des souvenirs, les pensées de la religion,

Quant aux scèncs de la nature, Young a voulu les faire servir à set plaintes : il apostrophe la lune, il parle aux étoiles, et l'on ne se sent f, di ému. Je ne pourrais dire où git cette tristesses qu'un poète fait sotir des tableaux de la nature; elle est eachée dans les déserts; c'est l'éche de la Éable desséchée par la douleur, et habitante invisible de la montage.

Ceux de nos bons écrivains qui ont connu le charme de la rêverie ont

surpassé le docteur anglais. Chaulieu a mélé, comme Horace, les pensées de la mert aux illusions de la vie :

> Grotto, d'où sort ce clair roisseau, De mousse et de fleurs talpssée, N'eutretiens Jamais ma peusée Que du murmure de ton eau. Muses, qui dans ee lieu champètre Avec soin me files nourrir; Beaux arbres, qui m'avez vu uaitre, Bientôt vous me verrez mourir.

La page la plus réveuse d'Young ne peut être comparée à cette page de Rousseau :

Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île, of l'aliais vobrdiers m'assori au bord du lac, sur la grève, dans quelque asile caché; la le bruit des vagues et l'agitation de l'eux, fixant mes sens et chassant de mon anne toute agitation, la plongesient dans mer d'oveire délicieuse où la nuit me surprenait souvent, sans que je m'en fusse aperçu. Le flux et la ribux de cette eau, son bruit continu, mais renfé par intervalle, frappart sans reliche mon orielle et mes yeux, suppléaient aux mouvements internes que la rèverie étignait en moi, et suffissient pour me faire senir avec plaitien mon existence, sans prendre la peine de penser. De temps à autre naissit quelque faible et courte reflection sur l'instabilité des choese du monde, font la surface des eaux m'offrait l'image : mais bientôt ces impressions ligères s'effiquient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait, etqui, sans auem concours seif de mon afme, ne laissait pas de m'attacher su point qu'appelé par l'heure et le signal convenu, je ne pouvais m'arra-dre de la sans efforts.

Young a mal profité des réveries qu'inspirent de parcilles scènes, parce que son génie manquait de tendresse.

Quant aux souvenirs du malheur, ils sont nombreux dans le poëte, mais sans vérité, comme le reste. Ils n'ont rien de ces accents de Gilbert, expirant à la fleur de l'àge, dans un hôpital, et abandonné de ses amis:

An banquet de la vie, infortuné couvive,

J'apparus un jour el Je meurs,
Je meurs, oi sur ma tombe, ou i lentement j'arrive,
Nal ue vieudra verser des pleurs.

Adieu, champs fortunés; adieu, douce verdure,

Adieu, riant exil des bois; Ciol, pavillon de l'homme, admirable nature, Adieu, pour la dernière fois!

Ah! puissent voir longtemps votre beauté sacree

Tant d'amis sourds à mes adieux!

Qu'ils meurent pleins de jours, que leur mort soit pleurée,

Ou'un ami lour ferme les yeux!

Dans plusieurs endroits Young déclame contre la solitude: l'habituble de son ceur n'était donc ni du prêtre ni du poête. Les saints nourissest leurs méditations au désert, et le Parnasse est aussi une montague soffaire. Bourdaloue suppliait le chef de son ordre de lui permettre des er viiere du monde. « Je sans que mon corps s'affaibliét et end à sa fin, écrivairel. J'ài achevé ma course, et pluit à Dieu que je pusse ajouter: J'ai été fidèle!... Qu'il me soit permis d'employer uniquement pour Dieu et pour moi-même cq ui me reste de vie.... Là, oubliant toutes les choese du monde, je passer ai devant Dieu toutes les auncées de ma vie dans l'amertune de non me. « Si Bosseut, vivant au milieu des pompse de Versailles, a sa partout répandre dans ses écrits une sainte et majestucuse tristesse, c'est qu'il avait trouvé dans la religiton toute une solitude.

Au surplus, dans ce geure descriptif élégiaque, notre siècle a surpassé le précédent. Ce n'est plus comme autrefois des descriptions vagues, mais des observations précises qui s'harmonient aux sentiments, qui charment par leur vérité et laissent dans l'âme comme une sorte de plainte.

Regretter ce qu'il a perdu, hablier dans ses souvenirs, marcher vers le tombe en s'isolant, C'est l'homme. Les images prises dans la nature ost mille rapports avec nos fortunes : celul-ci passe en silence, comme l'éparchement d'une source; celui-ci attache un bruit à son cours, comme un torent; celui-ci jette as vie, comme une cataracte, elle épouvante et disparali.

Young pleure done sur les cendres de Narcissa sans attendrir le locteur. Une mère était aveugle; on lui avait caché que sa fille allait mourir els ne s'aperçut de son malleur qu'en embrassant cette fille, et en trouvat sous ses lèvres maternelles l'huile sainte dont le prêtre avait touché un frost virginal. Voits ce qui saistit le cour plus que toutes les pensées des Nuit du père de Narcissas.

# GRAY. - THOMSON. - DELILLE. - FONTANES.

De l'auteur des Nuits je passes au chantre des morts champêtres. Gry a trouré sur la lyre une série d'accords et d'inspirations inconuns de l'au-tiquité. A lui commence cette école de poêtes mélancoléques, qui s'est transformée de nos jours dans l'école des poêtes désespérés. Le premier vers de la célèbre élégie de Gray est une traduction presque littérale du dernier vers de ces délicieux terets du Dante :

Era già l'ora che volgo 'l dislo A' paviganti o 'ntonerisce il cuore Lo di ch' han detto a' dolci amlel addio, E che lo nuovo peregrin d'amore Punge, se ode squilla di lontana Che paja 'l giorno pianger che si muore.

Gray dit:

The curfew tolls the knell of parting day

Dans mon temps, l'ai aussi imité le Cimetière de campagne. (Qui ne l'e pas imité?)

En! que sont les honneurs : l'enfant de la vicioire, Le paisble morte qui condui un troupean, Meurent (également; et les pas de la gioire, Comme ceux du plaisir, ne ninhent qu'ant tomboan, Peut-être lei la mort enchaîne en son emplre De musiques Newton de la terre ignorés, D'illustrés incomuns dont les talents sacrés Eussent charmé les dieux sur lo tult qui respire ; Aniss hiftile ba peire au se inde systès mers ; sarks mers ; sar

Ainsi meurent aux champs dos roses passacères,
Qu'on ne volt point rougir, et qui, loid ned seregiens,
D'inuiles parfums embaument les dèserts.
L'exemple de Gray prouve qu'un écrivain peut rêver sans cesser d'étre

noble et naturel, sans mépriser l'harmonie.

L'ode sur une *Vue lointaine du collége d'Eton* est digne, dans quelques strophes, de l'élégie sur *le Cimetière de campagne*.

Ah happy hillst ah pleasing shade! Ah fields belov'd in vain! Mere once my careless childhood stray'd A stranger yet to pain! I feel the gales, that from you blow A momentary bliss bestow; As, waving fresh their giadacone wing, My weary soul they seein to sooth, And, redolent of joy and youth, To breathe a second spring.

Say, father Thames, for thou hast seen Full many a surightly race, Disporting on thy margent green, The paths of pleasure trace; Who foremost now delight to cleave, With plant arms, thy glassy wave? The captive linnet which entiral? What ilde propeny succeed To chase the rolling circle's speed,

Or nrge the flying ball?

Alas! regardless of their doom,
The little victims play!
No sense have they of ills to come,
Nor care beyond to-day.

Heureuses collines, charmants borages, champs aimés en vain, ei
jadis mon enfance insoeniate errait étraggree à la peine il ze sont se bries
qui viennent de vous; elles m'apportent un bouheur d'un moment; tandis
qu'elles battent fraichement de leur aile joyeuse, elles remblent eureser
mon âme abattue, et, parfumées de joie et de jeunesse, me souffler un second printemps.

« Dis, partenuelle Tamise (cert un as vu plus d'une race éveillée, se fouant sur la rive verdoyante, y tracer les pas du plaisir), dis quels sest audjourd'hui les plus empressés à fendre d'un bras pliant ton onde cristal-line, à enlacer la linotte capitive. Dis quelle génération volage l'emporte à précipiter la course du cerceau roulant, où à lancer la balle fighte.

« Hélas! sans souci de leur destinée, folâtrent les petites vietimes! Elles n'ont ni prévision des maux à venir, ni soin d'outre-journée. »

Qui n'a éprouvé les sentiments et les regrets exprimés iei avec toute la donceur de la muse? Qui ne s'est attendri au souvenir des jeux, des études, des amours de ses premières années? Mais peut-on leur rendre la vie? Les plaisirs de la jeunesse reproduits par la mémoire sont des ruines vues au lambeau.

Gray avait la manie du gentleman-tilie; il ne pouvait souffir qu'en la partià de ses vers, douit l'rougissisi. Il se piquait d'être savant en histoir, et il l'énit; il s'occupait aussi de seiences naturelles; il avait des préntions à la chimie, comme dernièrement sir Davy ambitionnait le resun de poète, mais aver mison. Oi sont la gentilhommeire, l'histoire et la chimie de Gray't Il ne vit que dans un sourire mélancolique de ces Muses qu'il méprisait.

Thomson a exprimé, comme Gray, mais d'une autre manière, ses regrets des jours de l'enfance.

> Welcome, kindred glooms! Congenial horrors hall with frequent foot, Pleas'd have I, in my cheorful morn of life, When nurs'd by rareless solitude I lird, And sung of natura with unreasting joy, Pleas'd have I wander 'ditro' your rough domain; Trod the pure vigin-snows, myself pure.

« Bien-venues ombres apparentées l sympathiques horreurs, salut ! Que de fois charmé au joyeux matin de ma vie, lorsque je vivais nourri par une solitude insouciante, chantant la nature dans une joie sans fin; que de fois J'ai erré charmé à travers les rudes régions des tempêtes, et foulé les neiges virginales, moi-même aussi pur l =

Comme les Anglais avaient leur Thomson, nous avions notre Saint-Lambert et notre Delille. Le chéf-d'euvre du dernier est sa traduction des férgiques (aux morceaux de sentiment près), mais c'est comme si vous lisier Bacine traduit dans la langue de Louis XY : on a des tableaux de Baphaël, copiés par Mignard; tels sont les tableaux de Virgile, calqués par l'abbé Delille.

Les Jardins sont un charmant ouvrage. Un style plus large se fait remarquer dans quelques chants de la traduction du Paradis perdu. Quoi qu'il en soit, cette école technique, placée entre l'école classique du dixseptième siècle et l'école romantique du dix-neuvième, est finie : ses hardiesses trop cherchées, ses labeurs pour ennoblir des choses qui n'en valent pas la peine, pour imiter des sons et des objets qu'il est inutile d'imiter. n'ont donné à l'école technique qu'une vie factice, passée avec les mœurs factices dont elle était née. Cette école, sans manquer de naturel, manque de nature; vouée à des arrangements puérils de mots, elle n'est ni assez originale comme école nouvelle, ni assez pure comme école antique. L'abbé Delille était le poête des châteaux modernes, de même que le troubadour était le poète des vieux châteaux : les vers de l'un, les ballades de l'autre. font sentir la différence entre l'aristocratie dans la force de l'âge et l'aristocratie dans la décrépitude : l'abbé peint des lectures et des parties d'échecs, dans les manoirs où le troubadour chantait des croisades et des tournois.

La prose el les vers de M. de Fontanes so ressemblent et ont un mérite de même nature. Ses pensées et ses images ont une mélancolie ignorée du siècle de Louis XIV, qui connaissait seulement l'austère et sainte tristesse de l'Élequence religieuse. Cette mélancolie se trouve mélée aux ouvrages du chantre du Jour des morts, comme l'empreinte de l'époque où l'est est aveu, en cie le fixe la date de sa venue; elle montre qu'il est né depuis Rousseau, non immédiatement après Pénelon. Si l'on réduisait les écrits de M. de Fontanes à deux petits volumes, l'un de prose, l'autre de vers, ce smail le plus élégant monument funèbre qu'on pût élever sur la tombe de l'école classique.

Parmi les odes posthumes de M. de Fontanes, il en est une sur l'Anniveraire de sa naissance; elle a le charme du Jour des morts, avec un sertaiment plus pénétrant et plus individuel. Je ne me souviens que de ces deux strophes:

> La vieillesse défa vient avec ses souffrances, Que m'offre l'avenir? De courtes espérances.

Que m'offre le passé? des fautes, des regrets.
Tel est le sort de l'homme, il s'instruit avec l'àge:
Mais que sert d'être sage
Ouand le terme est si près ?

Le passé, le présent, l'avenir, lout m'afflige: La vie à son déclin est pour moi sans prestige; bans le miroir du temps elle perd ses appas. Plaisirs! allez chercher l'amour et la jeunesse; Laissez-moi ma tristesse, Et ne l'insultez pas!

Si quelque chose au monde devait ûtre antipathique à M. de Fontans, c'était na manière d'écrie. En moi commençait, avec l'école die romatique, une révolution dans la littérature française : toutefois mon ami, sa lieu de se révolter contre ma barbarie, se passionna pour elle. Je vopia bien de l'ébabissement sur son visage, quand jo lui lissis des fragments des Natches, d'Atala, de René; il ne pouvait ramener ces productions sur règles communes de la critique; massi i senait qu'il entrait dans un monde nouveau; il voyait une nature nouvelle; il comprenait une langue qu'il se parlait pas. Je reçuse de lui d'excelleuts consenits : je lui dois ce qu'il past y avoir de correct dans mon style; il m'apprit à respecter l'oreille; il m'empécha de tomber dans l'extravagance d'invention et le rocailleux d'exécution de mes disciples, si j'ai des disciples.

Le 18 fructior jeta M. de Fontanes à Londres, Nous allions soures nous promener dans la campagne; nous nous arrêtions sous quelques-use de ces larges ormes, répandus dans les prairies. Appuyê contre le troré de ces ormes, mon ami me contait son aucien voyage en Angeletre, swat la révolution ; îlm er edisait les vers qu'il adressait alors à deux jeuns le-dies, devenues vieilles à l'ombre des tours de Westminster; tours qu'il retrouvait debout comme il les avait laissées, durant qu'à leur has e étainés ensevelies les illusions et les heures de sa jeunesse. Nous dinions dans quelque taverne solitaire à Chelsea sur la Tamise, en parlant de Shakapear et de Milton qui

e . . . . . . Au pied de Westminster, Et devinalt Cromweil et révait Lucifer 1. .

Milton et Shakspeare avaient vu ce que mon ami et moi nous vopious; is étaient assis comme nous au bord de ce fleuve; pour nous, fleuve finager de Babylone; pour eux, fleuve nourricier de la patrie. Nous rentries de nuit à Londres, aux rayons défaillants des étoiles, submorgées l'uns après l'autre dans le brouillard de la ville. Nous regagnious nous demanus productions de la ville. Ous regagnious nous demanus me de la ville. Nous regagnious nous de demanus me de la ville. Nous regagnious nous de demanus me de la ville. Nous regagnious nous de demanus me de la ville. Nous regagnious nous de demanus me de la ville. Nous regagnious nous de demanus me de la ville. Nous regagnious nous me de la ville. Nous la ville

Les Consolations. SAINTE-BEUVE.

guidés par d'incertaines lueurs qui nous traçaient à peine la route, à travers la fumée de charbon rougissante autour de chaque réverbère : ainsi s'écoule la vie du poëte,

#### RÉACTION. - TRANSFORMATION LITTÉRAIRE. - HISTORIENS.

Quand nous deviamos enthousiastes de nos voisins, quand lott fut anglase Prance, babits, chiene, chevanx, jadinas el livrse, les Anglais, par leur instinct de haine pour nous, deviurent Anti-Français: plus nous nous properition d'eux, plus ins vidiognaient de nous. Livré à la ricie publique sur leur théâtre, on voyait, dans toutes les parades de John Bult, un Français maigre, en habit de laffeias vert-pomme, chapeau sous les bras, jambés regis, lougue queue, air de dauseur ou de perruquier affamé; on le tirait par le nez, et il mangeait des grenouilles. Un Anglais, sur notre séue, état toujours un milord ou un capitaire, héros de sentiment et de généro-sit. La réaction à Londres s'étendit à la littérature entière; on attaqua récole français et lambé cherchant à reproduire le passé, tantôt essayant des routes incommes, d'innovations en innovations on arriva à l'école modères anglaises.

Lorsque, en 4792, je me réfugiai en Angleterre, il me fallut réformer la plupart des jugements que j'avais puisés dans les critiques de Yoltaire, de Diderot, de La Harpe et de Fontanes,

En e qui touche les historiens, Ilume était réputé écrivain tory-jacohie, loud et rétrograde; on Euccussii, ainsi que fibhon, d'avoir surchargé la langue anglaise de gallicismes; on lui préférait son continuateur Snoést, esprit wigh et progressif. Gibbon venait de disparaitre; il passait pour un réteur; philosophe pendant as vie, devenu chrétlen à sa mort, il demensit, en cette qualité, atteint et convaineu de pauvre homme; Hallam et Lingard n'avaient pas encore paru.

On parial encore de Robertson, parce qu'il était sec. On ne peut par dire de la lecture de son histoire ce que dit M. Lhermhine de la lecture de l'histoire d'Hérodote aux jeux Olympiques : La Grèce tressaillit, et Thuyelle pleura. Le asvant ministre écossais se serait en van efforcé de touver ce discours que Thueydide met dans la bouche .'sa Platénes, plaidant leur cause devant les Lacédémoniens qui les condamnèrent pour être restés fûdèles aux Athéniens :

1 Tournez les yeux sur les tombes de vos pères immolés par les Mèdes, reusvelis dans nos sillons, c'est à eux que chaque année nous rendions les honneurs publics, comme à nos anciens compagnons d'armes. Pausanias les inhuma ici, croyant les déposer dans une terre hospitalière. Si vous

nous ôter la vie, si du champ de Platée vous faites un champ de Tlèbes, e sera-ce pas abandonner vos proches dans une terre ennemie au milieu de leurs meurtriers? N'asservirez-vous pas le sol où les Hellènes conquirest leur liberté? N'abolirez-vous pas les antiques sacrifices des fondateurs oi ces Imples? Nous devenons suppliants des centres de vos afeux; nous vous repoir-leurons les journée où les actions les plus échatantes nous illustrèrent, lour terminerous ce discours; fin nécessaire et terrible, puisque nous allons peut-être mourir en cessant de parler.

Avons-nous au milieu de nos campagnes des tombeaux où nous fassions chaque année des libations? Avons-nous des temples qui rappellent des faits mémorables? L'histoire grecque est un poëme; l'histoire latine, un tableau; l'histoire moderne, une chronique.

# SUITE DE LA TRANSFORMATION LITTÉRAIRE,

#### PHILOSOPHES. - POETES. - POLITIQUES. - ECONOMISTES.

De 1792 à 1800, j'ai rarement entendu citer Locke en Angleterre : son système, disait-on, était vieilli, et il passait pour faible en *idéologie*. Quat à Newton, en tant qu'écrivain, on lui refusait la terre et on le renvoyait au ciel, ce qui était juste.

Il vint; il révéla le principe suprème, Constant, universel, un comme Dieu lui-même: L'univers se taisait; il dit: Attraction! Ce mot, c'était le mot de la création!.

Pour ce qui regarde les poètes, les élégants extraits servaient d'eil à quelques pièces de Dryden. On ne pardonnait point aux vers rimés de Pope, bien qu'on visitât sa maison à Twichenham, que l'on couptât des morceaux du saule pleureur planté par lui, et dépéri comme sa renommée.

Blair? Ennuyeux critique à la française : on le mettait bien au-dessous de Johnson.

Le vieux spectateur ? Au grenier.

La littérature philosophique ? En classe à Édimbourg.

Les ouvrages des politiques anglais ont peu d'intérêt général. Les que

<sup>\*</sup> Contemplation, A mon père, I.-I. Aupeny,

tions générales y sont rarement touchées : ces ouvrages ne s'occupent guère que des vérités particulières à la constitution des peuples britanniques.

Les traités des économistes sont moins eireonscrits : les caleuls sur la richesse des nations, l'influence des colonies, le mouvement des générations, l'emploi des capitaux, la balance du commerce et de l'agriculture, s'appliquent en partie aux diverses sociétés euronéennes.

Cependant, à l'époque dont je parle, M. Burke sortait de l'individualité autionale politique : en se déclarant contre la révolution française, il entraîna son pays dans eette longue voie d'hostilités qui aboutit aux champs de Waterloo. Isolé pendant vingt-deux ans, l'Angleterre défendit sa constitiotion contre les idées qui l'envaluissent aujourd'hui et l'entraînent au sort commund el Panèceme civilisation.

# THEATRE. - MISTRESS SIDDONS, - PARTERRE. - INVASION DE LA LITTERATURE

Il y avait pourtant de l'ingratitude envers les classiques que l'on dédainait en était revous A Shakspaer et à Milton; el bien Il es écrivains du siècle de la reine Anne avaient rendui à la lumière ces deux poètes, qui attendirent einquante ans dans les limbes le moment de leur entrée dans la feitre. Dryden, Pope et Addison furent les promoteurs de l'apolhéne, siani Voltaire a contribué à l'illustration des grands hommes du règne de touis XIV; et esperit mobile, curroux, investigateur, ayant beaucoup de renommée, en prétait un peu à son prochain, à condition qu'elle lui serait rendue avec de gross intérêts.

Durant les huit années de mon émigration à Londres, je vis Shakspeare dominer la scène; à peine Rowe, Congreve, Otway, y paraissaient-lis quéquefois : op peintre sublime et inégal des passions ne permetait à personne des placer auprès de lui. Mistress s'iddons, dans le rolle de languablech, jouait avec une grandeur extraordinaire: la scène du soman-bolisme glaquit d'effroi le spectateur. Talma seul était au niveau de cette activo, mais son talent avait quédque chose de la correction grecque, qui nes retrouvait pas dans celui de mistress s'iddons.

luvid à une soirée chez lord Lansdown en 1822, as seigneurie me présenta à une dame sévère, agée de soixante-treire ans : elle était habilée de crèpe, portait un voile noir comme un diadème sur ses cheveux blancs, et resemblat à une reine abdiquée. Elle me salun d'un ton solemnel et de très pirases estrojetée au Génie du Christinisme, puis ellem edit, avec non moins de solemnité : - Je suis mistress Siddons. - Si elle m'avait dit; le suis lang Macchet, ; je Faurias en. Il saffil de vivre pour rencontrer ces débris d'un siècle, jetés par les flots du temps sur le rivage d'un autre siècle.

Le parterre anglais étalt, en mes jours d'exil, turbulent et grossier, des matelots buvaient de la bière au parterre, mangesiant des onanges, aportrophaient les loges. Je me trouvais un soir auprès d'un matelot enté five dans la salle ; il me demanda où il était ; je lui dis ; à Covent-Garden. — Pretty garden, indeed ! - Joli jardin, variment ! « écria--l-l, assi comme les dieux d'Homère d'un rire inextinguible. Mais John Bull, dans as braite (ilit, était meilleur jugie des beauties de Shakepens que es dandys, qui préferent actuellement les pières de Kotze-bue et de nos boulevards, traduits en anglais, aux scèmes de liéchauf III et d'Hamel III

La littérature germanique a envahi la littérature anglaise, comme la litérature ialieme d'abord, et la littérature française ensus, firent autrois irruption dans la patrie de Milton. Walter Scott débuta dans la carrière des lettres par la traduction du Berlinchengen, de Goéthe. Puis les dramas de fottsche profanérent la scène de Shalsapeare : on aurait pu choisis autrment, puisqu'on avait Goéthe, Schiller et Lessing, Quelques poètes écusais ont imité mieux, dans leur courage et dans leurs montagnes, es cantas guerriers de la nouvelle Germanio, que M. Saint-Marc Giradia nous a fait connaître, comme M. Ampère nous a inités aux Edda, sur Nagas et aux Niebelingen.

Comme elle dort (in reine do Prusse) doucement! Ses traits respirets encore je ne sais quel air de vie. Ah! puisses-tu dormir jusqu'au jour ob ta epuple lavera dans le sang la rotille de son épér; dormir jusqu'à la nai, la plus belle des nuits, qui verra briller sur les montagnes les signaux de la guerre! Eveille-toù alors, éveille-toù, sainte patronne de l'Allenagnes sais son ango, l'ange de la liberté et do la vengeance !.»

### ÉLOQUENCE POLITIQUE. -- FOX. -- BURKE. -- PITT.

L'éloquence politique pourrait être considérée comme faisant partie de la littérature britannique <sup>2</sup> : j'ai été à mêmo de la juger à deux époques bien différentes de ma vie.

. L'Angleterre de 1688 était, vers la fin du siècle dernier, à l'apogée de sa gloire. Pauvre émigré à Londres de 1792 à 1800, j'ai entendu parier les Pitt, les Fox, les Sheridan, les Wilberforce, les Greenville, les Whibresd, les Lauderdale, les Erskine; magnifique ambassadeur à Londres en 4823,

<sup>1</sup> Kerner, Notices sur l'Allemagne, M. Saint-Marc Girandin. - Tout ce qui suit, jusqu'au chapitre Voyages, est extrait de mes Memoires, et marqué de guillemets.

je ne suarsis dire à quel posit je fus frappé, lorsque, au lieu des grands ordeues que j'assis domirés auteriès, je vis se lever enquí diciatu leurs seconds à la date de mon premier voyage, les écoliers à la place des naîtres. Ablion s'eu va comme le reste; les idées générales out péciéré deus cette société particulière et la mêment. Mais l'artisoratie éclairée, placés à la tête de ce pays depuis cent quarante ans, aura montré au monde une dess placelles et des plus prisentes sociétées qui afeut fait hone au l'expèce humaine, depuis le patriciat romain. Les demiers succès de la couvone britainque sur le continen et a préspité ac alute l'Angle-tern vécirieses, de même que Buonaparte vaincu, a perdu son empire à Waterlos.

En 1796 j'assistal à la mémorable séance de la chambre des communes où M. Burke se sépara de M. Fox, Il s'agissait de la révolution française, que M. Burke attaquait et que M. Fox défendait. Jamais les deux orsteurs, qui jusqu'alors avaient été amis, ne déployèrent autant d'éloquence. Toute la chambre fut émue, et des larmes rempièrent les yeux de M. Fox, quand M. Burke termins as réplique par ces paroles :

e Le très-honorable gendleman, dans le discours qu'il a fait, m'a traité à daque phrase avec une dureté peu commune; il a censuré ma vie entière, na conduite et mes opinions. Nouobstant cette grande et sérieuse attaque, no méride de ma part, je ne serai pas épouvanté; je ne crains pas de décarr mes sentiments dans cette chambre, ou partout ailleurs. Je diria au monde entier que la con-titution est en péril. C'est certainement une chose discrète en tout temps, et beaucour plus indiscrète en concrè a cet à que de ma vie, que de provoquer des eunemis ou do donner à mes amis des raisons de m'idandonner. Cependant si cela doit arriver pour mon adhérence à la constitution hritamique, je risquerai tout, et, comme le devoir public et la prudence publique me l'ordonnent, daus mes dernières paroles je m'écrica l'ilyer la constitution hraquisère! s'l'ily prou he french constitution.

rai: Fuyez la constitution française! » (Fly from the french constitution.)
M. Fox ayant dit qu'il ne s'agissait pas de perdre des amis, M. Burke s'écria:

• Oui, il s'agit do perdre des amist je connais le résultat de ma condité i j'ai fait mon devoir au prix de mon ami, note amitié est finie. • (I have donc my duty at the price of my friend; our friendship is at an end.) • I avertis les très-honorables gentlemen qui sont les deux grands rivaux dans ettle chambre, qu'ils doivent à l'avenir (soit qu'ils se meuvent dans Phénisphère politique comme deux fiamboyants métores, soit qu'ils mentre entre entre desemble comme deux frevs), je les avertis qu'il doivent préserver et chérir la constitution britannique; qu'ils doivent se mettre en garde contre les innovations, et se sauver du dauger de ces nouvelles théories. • (Frant he dauger of these neu theories.)

• Pitt, Fox, Burke ne sont plus, et la constitution anglaise a subi l'intuence des nouvelles théories. Il faut avoir vu la gravité des échates parientaires à ette époque, il faut avoir entendu ces orateurs dont la voir prophétique semblait ananonere une révolution prochaine, pour se faire une idée de la scène que je viens de rappeler. La liberté contenue dans les imites de l'ordre semblait se débattre, à Westminster, sous l'influence de liberté narchique qui parlait à la tribune encore sanglante de la Convention.

 M. Pitt, grand et maigre, avait un air triste et mequeur. Sa parole detait froide; son intonation, monotone; son geste, insensible: toutefeis la lucidité et la fluidité de ses pensées, la logique de ses raisonnements seittement illuminés d'éclairs d'éloquence, faisaient de son talent quoique choses hors de light.

Japercovais assez souvent M. Pitt, Jorsque de son hôle, â travent par Saint-James; il flaità ja pic dera le roi. De son côdé, Georgei Ill strivait de Windsor, après avoir bu de la bière dans un pot d'étain were la fermiers du voisnage; il franchissati les vilaines cours de son vidani châtelet, dans une volture grise que suivaient quelques gardes à cheva! : c'étal à le maître des rois de l'Europe, comme cinq ou six marchands de la cité sont les maîtres de l'Inde. M. Pitt, en habit noir, épée à poignée d'acier sa côté, chapeau sous le bras, montait, enjambant deux ou trois marches à la fois. Il no trouvait aur son passage que trois ou quatre énigrée déservei: laissant tomber sur nous un regard dédaigneux, il passait le nez au vent, la figure pâte.

• Ce grand financier n'avait aucun ordre chez lui; point d'heurer séglès pour ess rapsa so so sommel. Chilé de dettes, il ne payait frea, et nes pouvait résoudre à faire l'addition d'un mémoire. Un valet de chambre corduisait sa maison. Mal vêtu, saus plaisir, saus passion, avide de pouvoir, il mégrisait les homeurs et ne voulait étre que William Pitt.

Lord Liverpool, au mois de juin 4822, me mena diner à sa canpagne : en traversant la bruyère de Pulteney, il me montra la petile mison où mourut pauvre le filis de lord Chatam, l'homme d'État qui avait mis l'Europe à sa solde, et distribué de ses propres mains tous les milliards de la terre.

### CHANGEMENT DES MŒURS ANGLAISES.

GENTLEMEN-FARMERS. - CLERGÉ. - GRAND MONDE. - GEORGES III.

s Séparés du continent par une longue guerre¹, les Anglais conservient, à la fin du dernier siècle, leurs meurs et leur caractère national. Tout n'était pas encore machine dans les classes industrielles, foile dans les hautes classes. Sur ces mêmes trottoirs où l'on voit maintenant se promener des figures sales et des hommes en redingote, passaient de petites filles en mantelet blanc, chapeau de paille noué sous le menton avec un rubau, orbeille au bras, dans laquelle étaient des fruits ou un fiver ¿ toutes entail les yeux baissés, toutes rougissant lorsqu'on les regardait. Les redingotes sans habit étaient si peur d'usage à Londres, en 1703, qu'une femme, qui plemait à chaudes larmes la mort de Louis XVI, me dissait : » Mais, cher Monsieur, est-il vrai que le pauvre roi était vêtu d'une redingote quand on loi coupa la têtel »

Les geullemen-farmens n'avaient point encore vendu leur patrimoine pour habiter Londres; ils formaient encore dans la chambre des communes cette fraction indépendante qui, se portant de l'opposition an ministère, maintenait les idées d'ordre et de propriété. Ils chassaient le renard ou le fission en automne, mangeaient l'oig grases à Noël, ratient Viera la vroat-leef, se phignaient du présent, vantaient le passé, maudissiant Pitt et la gouvre, laquelle augmentait le prist du vin de Porto, et se couchaient ivres pour recommencer le lendemain la même vie. Ils se tensient assurés que la gloire de la Grande-Bestagne ne périrait point tant qu'on chamlerait God sete the king, que les bourges-pourris seraient maintenus, que les lois sur la chasse resteraient en vigueur, et que l'on vendrait furtivement au mar-dét les litères et les pretrirs, sous le nom de foirou of d'autruches.

Le dergé anglican était savant, hospitalier et généreux; il avait reçu le clergé français avec une charité toute chrétienne. L'université d'Oxford filimprimer à ses frais, et distribuer gratis aux curés, un Nouveau Tesiament, selon la leçon romaine, avec ces mots : A l'usage du clergé catho-lique exile pour la répion.

 Quant à la haute société anglaise, chétif exilé, je n'en apercevais que les dehors. Lors des réceptions à la cour, ou chez la princesse de Galles, passaient des ladies assises de côté dans des chaises à porteur; leurs grands

<sup>1</sup> Extraît de mes Mémoires. M. — LITTÉS, ANGL.

paniors sortaient par la porte de la chaise comme des devants d'autielles re-semblaient elles-mêmes, sur ceautels de leur ceinture, à des nadoues ou à des pagodes. Ces belles dannes étaient les filles dont le duc de Guines et le duc de Laurun avaient adoret les mêres, et ces filles étaits, en en 1822, les mêmes et grand mêmes des petites filles qui danssient chez moi, en robe courte, au son du galoubet de Collinet. Il y a de cela onz années i onze amices attachés au bas d'une robe doivent avoir rendu les pas moiris légers. Et chacune de ces petites filles a peut-étre à présent onze petites filles, les plus vieilles âgées de onze ans et prêtes à se marier bientié sur la célèbre ruiver er ranides cénérations de fleurs.

Gorges III survicut à M. Pitt; mais il avait perdu la raison et la vue. Cliaque session, à l'ouverture du parlement, les ministres lisaient, aux chambres silemeieues et attendries, le bulletin de la santé du roi. On reacontrait le monarque aveugle, errant comme le roi Loar dans ses paisa, idoumant avec ses mains les murs des salles du château de Windsor, ou as-sis devant un piano, jouant, en cheveux blanes, une sonate de Heddel, ou l'air favori de Shakspeare; c'est une belle fin de la vieille Angluterre, CORLENGARO.

### VOYAGES. - LE CAPITAINE ROSS. - JACQUEMONT. - LAMARTINE.

Voyage l grand mot l il me rappelle ma vie entière. Les Américains veuleut bien me regarder comme le chantre de leurs anciennes forêts, et l'Arabe Abou-Gosh se souvient encore de ma course dans les montagnes de la Judée, J'ai ouvert la porte de l'Orient à lord Byron et aux voyageurs qui depuis moi ont visité le Céphise, le Jourdain et le Nil; postérité nonbreuse que i'ai envoyée en Égypte, comme Jacob y envoya ses fils. Mes vieux et jeunes amis ont élargi le petit sentier qu'avait laissé mon passage : M. Michaud, dernier pèlerin de ces croisades, s'est présenté au Saint-Sépulere; M. Leuormant a visité les tombeaux de Thèbes pour nous conserver la langue de Champollion ; il a vu renaltre parmi les ruines de la Grèce la liberté que i'v avais vue expirer sous le turban ivre de fanatisme, d'opium et de femmes. Mes traces en tous pays ont été effacées par d'autres traces; elles ne sont restées solitaires que dans la poussière de Carthage, comme les vestiges d'un hôte du désert sur les neiges canadiennes. Dans les savanes mêmes d'Atala, les herbes sont remplacées par des moissons; trois grands chemins menent aux Natchez, et si Chactas vivait encore, il pourrait être député au congrès de Washington. Enfin j'ai reçu une bro-

<sup>1</sup> Les extraits de mes Mémoires sont interrompus ict,

chure des Chéroquois: ces Sauvages me complimentent en anglais, comme un « éminent écrivain et le conducteur de la presse publique. » (Eminent writer and conductor of the public press.)

Les voyages doivent être compris dans la litifrature anglaise. Il s'est opfer hier das changements dans la manitre de les eferire depuis Shaw, Chandler, Raleph, Hudson, Baffin, Anson, etc., Jusqu'aux derniers explorature de tree de mer. Il fauthrit faire un volume sur les capitaines Cook et Vancouver, sur les mille et une courses à travers l'Inde, sur les découvertes de Chaperton et de Laing, de Mungo-Park et des frères Lamer, et l'entre des capitaines Franklin, Parry et Hoss. Si je me laissais entraîner à mon goût pour les voyages, il me serait impossible de sortir de Tombouctou, des bords du Niger ou des vallées de l'Himalaya. Cependant, et aim de ne pas omettre cette grande branche da la litifrature anglaise, je dierria quelques passages extraits du journal du capitaine Ross z je m'intéresse particulièrement à ce monde arctique dont je réval la découverte dans ma jounesse.

Le capitaine Ross, parti d'Angleterre en 1829, à la recherche du pasage du nord-ouses, pénêtra dans le détroit de Lancaster et l'Inlet du Prince-Régent; arrêté par les glaces dans le golfe auquel il a donné le nom de Boothis, il demeur aquite ans enfermé sur la côte occidentale de co golfe. Obligé d'abandonner son navire, la Victoire, il revint, sur la surface d'un ocèta gelé, chercher la baie de Ballin, où il out le bonheur de rencourse de circonstances extraordinaires, l'Inabelle était le vaisseau même que montait le capitaine Ross lors de son premier voyage en 1828.

Pendant les quatra années de sa détention dans les glaces, le capitains étouvrit le pôle magnétique et la mer polaire de l'ouest, séparée seutement de la mer de l'est par un istime fort étroit. Voyons maintenant les souffrances des voyageurs et l'espèce de poésie désolée de ces régions. Le capitaine peint de cette manière la nature hyperboréeane : je me sers de la traduction de M. Defauccoppret.

اد

« La neige détruit l'effet de tout le paysage et en fait disparaître l'enemble en confondant les distances, les proportions, et surtout l'harmonie du coloris; en nous donnant une misérable mossique de noir et de blanc, su lieu de ces douces grudations de teintes et de cos combinaisons de couleurs que produit la nature dans sa parure d'été, au milieu des paysages les moins attrayants et les plus agresées.

Telles sont mes objections contre une vue de neige. L'expérience d'un jour suffit pour les suggérer. À plus forte raison devaient-elles se présenter à nous dans une misérable région où, pendant plus de la moitié de l'annec, on n'a au-dessus de la tête que de la neige; où l'ouragan a des ailes de neige; où le brouilland est de la neige, ob le soleil ne se montre que pour briller sur la terre que couvre la neige, quoiqu'il n'en tombe pas; où l'haciène qui sort de la bouche se change en neige, où la neige s'ataché aux chevoux, aux cile c'à tous les vétements; où elle remplit nos chambres, nos plates tons lits, s'i mous couvrous une porte pour donner accès à l'air extérieur; où le cristal liquide qui doit étancher notre soif sort d'une bouilloite remplié de neige et suspendue sur une lamp; où nous avons des solss, des lits, des maisons de neige; où la neige couvre le pont et le boit de notre navire, et forme nos bevervatiores et nos garde-manger; enfin où la neige, quand elle ne pourrait plus nous étre d'aucun autre usage, servirait à former nos ecreuiès et nos tombes.

Le commandant Ross, neveu du capitaine, était allé faire une course chez une horde d'Esquimaux :

« Nos guides étaient complétement en défaut, car la neige qui tombut était si épaisse, qu'ils ne pouvaient voir à dix toises devant eux. Nous fines donc forcés de renoncer à toute tentative ultérieure et de consentir à ce qu'ils construisissent une butte de neige.

 Elle fut terminée en une demi-heure, et jamais nous n'eûmes lieu d'être plus satisfaits de ce genre d'architecture, qui, en si peu de temps, nous procura un abri contre le vent et la neige aussi bien qu'aurait pu faire la meilleure maison construite en pierre.

Nos vétements avaient été tellement pénétrés par la neige qui s'y était ensuite gélée, que nous ne pûmes les ôter que lorsque la châueur de nos corps les eut rendus plus souples. Nous souffrons beaucoup de la soif, ét tandis que les Esquimaux construissient la hutte, nous finnes fondre de la neige à l'aide d'une lampa à l'esprit de vin, Nous en châmes bientôt une quantité suffisante pour nous quatre, et nos guides en furent aussé enchantés que surpris, car la même opération qu'ils font dans un vase de pierre saspendu sur leur lampe est pour eux l'ouvrage de trois à quatre heures.

Notre habitation n'était pourtant pas sans inconvénient. Son extrême petitesse en était déjà un; mais le plus grand était que les murs se fondient, et que l'eau, tombant sur nos habits, les mouiliait à un tel point que nous fûmes obligés de les ôter et de nous glisser dans les sacs de four-rure dont nous étions munis. Par ce moyen nous écartâmes l'ennemi et nous nêmes dornirir.

Nous eûmes un ouragan venant du nord, et il dura toute la journée avec tant de force que nous ne pâmes sortir de la hutte... Le vent turbait autour de nos murs de neige, et cele qu'il chassait battait contre aveu un siffement que j'étais charmé de pouvoir oublier en me livrant à une conversation qui m'empéchait d'y faire attention.



11.1





Le moment où le commandant Ross découvre l'océan de l'ouest est remarquable :

« Mes compagnons, que j'avais quittés un moment, avaient annoncé leur arrivée sur les bords de l'océan occidental par trois acclamations. C'était en effet pour eux, et encore plus pour moi, leur chef, un spectacle palpitant d'intérêt, et qui méritait bien le salut ordinaire du marin. C'était cet océan que nous avions cherché; l'objet de notre ambition et de nos efforts; l'espace d'eau libre qui, comme nous l'avions espéré, devait nous porter autour du continent de l'Amérique et nous procurer le triomphe si désiré par nos prédécesseurs, et que nous-mêmes nous avions si longtemps et si inutilement travaillé à obtenir. Notre but eût été atteint si la nature n'y cût mis obstacle : si notre chaîne de lacs cût été un bras de mer : si cette vallée cût ouvert une communication libre entre les deux mers. Du moins, nous en avions reconnu l'impossibilité. Cet océan tant désiré était à nos pieds; nous allions bientôt voyager sur sa surface, et au milieu de notre désappointement nous avions du moins la consolation d'avoir écarté tous les doutes, banni toute incertitude, et de sentir que, lorsque Dieu a dit non, il ne reste à l'homme autre chose à faire qu'à se soumettre et à lui readre grâces de ce qu'il a accordé. C'était un moment solennel, un moment à ne iamais oublier : les acclamations des marins ne produisirent iamais une impression plus profonde qu'en ce moment où elles interrompaient le silence de la nuit, au milieu d'un désert de glace et de neige, où il n'y avait pas un seul objet qui pût rappeler qu'il existait des êtres vivants, et où il semblait qu'aucun son n'eût jamais été entendu.

On peut s'imaginer combien il me répugnait de retourner au vaisseau du point où nous étions parvenus, à l'instant où nous touchions presque à l'objet principal de notre expédition; mais il faudrait être dans la situation où nous nous trouvions pour concevoir toute l'étendue de nos regrets et devné déspondament. Notre distance du cap Turangain n'était pas des plus graode que l'espace que nous avions déjà parcouru, et quelques jours deplus à notre disposition nous auraient permis d'achever tout ce qui nous restait à faire, de retourner triomphants à la Victoire, et de reporter en Angisterre un fruit véritablement digne de nos longs et pénibles travaux, Mais ce peu de jours p'était pas en potre pouvoir.

Nous déployames donc notre drapeau pour accomplir le cérémonial d'usage, et nous primes possession de tout le pays que nous apercevions niguerà cette pointe deinguée. Nous donnaîmes à cele sur laquelle éticos le nom de Pointe de la Victoire; c'était le nec plus ultra de nos travau.

« Nous dievâmes sur la Pointe de la Victoire um monticule de pierre de tais tipicals de haiteur, et dans l'Indirieur nous plaçadense une caises d'étais contenant une courte relation de ce que nous avions fait depuis notre diport d'Angisterre. Telle est la coutume, et nous devitons nous y conforme, quoiqu'il n'y eth pas la moindre apparence que notre petite histoire bankt jumais sous les yeux d'un Européen. Nous aurions pourtant Irsvaillé à tect ouvrage avec une serte d'espoir, si nous avions su udors qu'on nou regardait comme des hommes perdus, sinon morts; et que notre asoie mi Back, une et ami éprouvé, était sur le point de partir pour nous decier et nous rendre à la société et à notre patrie. S'il arrive que le cour des recherches qu'il continue en e moment le conduis au cap Turnaguis, en cet endroit, et qu'il y trouve la preuve de la visite que nous y aves faite, nous avons ce que c'est pour le voyageur errant dans ces solitoles, de trouver des traces qui lui riappellent as, patrie et ses amis, et nous pour-rous rezerveu lui crivier ce bunder imaginaire.

Le sentiment de patrie exprimé au milieu de ces souffrances inorées à de ces afireux climats; ces noms confiés à un monament de neige, et qui ne serout pas retrouvés; cette gloire incomme reposant sur quelques plerne, s'adressant du fond d'une solitude éternelle à une postérité qui n'existen; sais; ces paroles écrites qui ne parieront point danne ser régions muettes, on qui d'éteindrout sous le bruit des glaces brisées par une temptés qu'ascuse oreille n'enteudra : tout cet ensemble de choses étonne. Mais la prenièm c'imolion passée, on trouve, en d'ernièr résultat, que la mort est au bott de tout : la vie et la mémoire de l'homme se perdent sur tous les rivages, dans le siènce et les glaces de la tombe.

Voyez l'infortuné Jacquemont mourir loin de la France, environsé de toutes les populations de l'Indoustan : sa voix est-elle moins poignante que celle de ces marins se souvemant de leur pays dans ces solitudes hyperbréunes? Couché sur le dos, parce qui l'in avait plus la force de se tenir sais, il traçait au cravon, le 4" décembre 4839, ce billet à son frère :

Ma fin, si c'est elle qui s'approche, est douce et tranquille. Si ta étai la assis sur le bord de mon lit, avec notre père et Frédéric, j'auris l'ame brisée et ne verrais pas venir la mort avec cette résignation et cette sérinité. Console-toi; console notre père; consolez-vous mutuellement, ma arnis.

Mais je suis épuisé par cet effort d'écrire. Il faut vous dire adieu!
 Adieu pour la dernière fois.

Les voyageurs modernes de la France peuvent lutter dans leurs descriptions avec les tableaux présentés par les voyageurs anglais; vous me trouveriez dans les pointures de l'Indc rien d'aussi brillant que cette deseription de M. de Lamartine. Sous les pins, dans le sable foulé des chamesus, au milieu des caravanes, aux rayons du soleil de la Syrie, le lecteur aimera à se réchauffer en sortant de cette terre sans arbres, de ce sable de neige, marqué par les pas des renards et des ours; de ces buttes de frimas édairées par ce que le conptaine floss appelle le crépuseule du midit.

· A une demi-lieue environ de la ville, du côté du levant, l'émir Fakhr-Eddyn a planté une forêt de pins parasols sur un plateau sablonneux, qui s'étendentre la mer et la plaine de Bagdhad, beau village arabe au pied du Liban : l'émir planta, dit-on, cette magnifique forêt pour opposer un rempart à l'invasion des immenses collines de sable rouge qui s'élèvent un peu plus loin et qui menacaient d'engloutir Bevrouth et ses riches plantations. La forêt est devenue superbe : les troncs des arbres ont soixante et quatre-vingts pieds de haut d'un seul jet, et ils étendent de l'un à l'autre leurs larges têtes immobiles qui couvrent d'ombre un espace immense; des sentiers de sable glissent sous les troncs des pins et présentent le sol le plus doux aux pieds des chevaux. Le reste du terrain est couvert d'un léger duvet de gazon semé de fleurs du rouge le plus éclatant ; les oignons de lacinthes sauvages sont si gros, qu'ils ne s'écrasent pas sous le fer des chevaux. A travers les colonnades de ces troncs de sapin, on voit d'un côté les dunes blanches et rougeatres de sable qui cachent la mer, de l'autre la plaine de Bagdhad et le cours du fleuve dans cette plaine, et un coin du golfe, semblable à un petit lac, tant il est encadré par l'horizon des terres. at les douze ou quinze villages arabes jetés sur les dernières pentes du Liban, et enfin les groupes du Liban même, qui font le rideau de cette scène. La lumière est si nette et l'air si pur, qu'on distingue à plusieurs lieues d'élévation les formes des cèdres ou des caroubiers sur les montagnes, ou les grands aigles qui nagent sans remuer leurs ailes dans l'océan de l'éther. Ce bois de pins est certainement le plus magnifique de tous les sites que l'ai vus dans ma vie. Le ciel, les montagnes, les neiges, l'horizon bleu de la mer, l'horizon rouge et funèbre du désert de sable ; les lignes serpenlantes du fleuve : les têtes isolées des cyprès ; les grappes des palmiers épars dans la campagne ; l'aspect gracieux des chaumières couvertes d'orangers et de vignes retombant sur les toits ; l'aspect sévère des hauts monasières maronites faisant de larges taches d'ombre ou de larges jets de lumière sur les flancs ciselés du Liban; les caravanes de chameaux chargés des marchandises de Damas, qui passent silencieusement entre les troncs d'arbres; des bandes de pauvres Juifs montés sur des ânes, tenant deux enfants sur chaque bras; des femmes enveloppées de voiles blancs, à theval, marchant au son du fifre et du tambourin, environnées d'une foule d'enfants vêtus d'étoffes rouges bordées d'or, et qui dansent devant leurs chevaux; quelques cavaliers arabes courant le djérid autour de

nous sur des chevaux dont la crinière balaye littéralement le sabie; quelque groupes de Turcs assis devant un café bâti en feuillage, et fumant la pie ou laisant la prière; un peu plus ioin les collines désertes de sable aus la qui se teignent d'or aux rayons du soloil du soir, et où le vent soulève des munages de poussière enflammée; enfin, le sourd mugissement de la met qui se méte au bruit musical du vent dans les têtes des sapins, et au chast de milliers d'oiseaux inconnus : tout cela offre à l'eil et à la penée du promeur le métague je plus solbire, le plus dout, et à la fois je lus méticules qui ait janais enivré mon âme; c'est le site de mes rèves, j'y revienfrais tous tes tours. >

Le lecteur sera sur ce site de l'avis du poête : il y reviendra.

### ROMANS. — TRISTES VÉRITÉS QUI SORTENT DES LONGUES CORRESPONDANCES.— STYLE ÉPISTOLAIRE.

Les romans, toujours à la fin du dernier siècle, avaient été compris dans la proscription générale. Richardson dormait oublié : ses compatitois trouvaient dans son style des traces de la société inférieure an sein delquelle il avait vécu. Pietlding se soutenait bien; Sterne, entrepreneur deriginalité, était passé. On lisait encore le Vicarier de Wakefeld.

Si Richardson n'a pas de style (ce dont nous ne sonmes pas jusc, nous autres d'inangers); il ne vivra pas, parce qu'on ne vi que par l'etyle. En vain on se révolte contre cette vérité: l'ouvrage le mieux composé, end de portraits d'une bonne ressemblance, rempil de mille autres perfectiess et mort-né si estyle manque. Le style, et il y en a de mille sortes, se s'apprend pas : c'est le don du ciel, c'est le talent. Mais si Richardson n'a dé bandonné que pour quelques locutions bourgeoises, insupportables à ue société dégante, il pourra renaître; la révolution qui s'opère, en abaissant l'aristocratic et en élèvant les classes moyennes, rendra moins sessible, ou fera disparaître les traces des habitudes de ménage et d'un laugage inférieur.

Les romans en lettres (vu l'espace étroit dans lequel l'action et les presunages sont renfermés) manquent d'un intérêt triate et d'une vérifi été losophique qui sortent de la lecture des correspondances réelles. Prese, par exemple, les œuvres de Voltaire; lisez la première lettre, adressée «1415 à la marquise de Mineuurs, et le dernier billet écrit le 26 mis 1713, quatre jours avant la mort de l'auteur, au comte de Lally-Tollendi; réé-hissez sur tout ce qui a passé dans cette période de soitante-tonis aréés.

Voyez défiler la longue procession des morts : Chaulieu, Cideville, Thiriot, Algarotti, Génonville, Helvétius ; parmi les femmes, la princesse de

Bareith, la maréchale de Villars, la marquise de l'ompadour, la comtesse de l'Entànie, la marquise du Châtelet, madame Druis; et ces créatures de plairs qui fraverent en risat la vie, les Lecouvrer, les Labert, les Gaussin, les Sallé, les Camargo. Terpsichores aux pas mesurés par les grandes de la comparación de la contra l'égères sont aujourd'hui foulées par les danses actiromes de Taglioni.

Quand vous saivez quelque temps la même correspondance, vous tournezh page, et le nom écrit d'un côté ne l'est plus de l'attre; un nouveau Génorille, une nouvelle du Châtelet paraissent et vont, à vingt lettres de la, s'abiner sans retour : les amitiés succèdent aux amitiés, les amours sux amours.

L'illustre vieillard, s'enfonçant dans ses années, cesse d'être en rapport, evcepté par la gloire, avec les générations qui s'élèvent; il leur parle enore du désert de Ferney, mais il n'a plus que sa voix au milieu d'elles. Qu'il y a loin des vers au fils unique de Louis XIV,

> Noble sang du plus grand des rois, Son amour et notre espérance, etc.,

aux stances à madame du Deffant!

En quoit vous êtes étonné Qu'au boul de quatre-vingts hivers Ma Muse faible el surannée Puisse encor fredonner des vers! Quelquefois un peu de verdure Rit sous les giaçons de nos champs : Elle console la nature, Mais elle sèche en peu de temps.

Le roi de Prusse, l'impératrice de Bussic, toutes les grandeurs, toutes les délibrités de la terre reçoivent à genoux, comme un brevet d'immortalié, quelques mots de l'écrivain qui vit mourir Louis XIV, passer Louis XV et son siècle, naître et régner Louis XVI, et qui, placé entre le grand roi et le vienartyr, et à lui seul toute l'histoire de Franco de son tempe.

Mais une correspondance particulière entre deux personnes qui se sont aimées offre peut-être encore quelque chose de plus triste, car ce ne sont plus les hommes, c'est l'homme que l'on voit.

D'abord les lettres sont longues, vives, multipliées; le journ's ysuffit past, on écrit au oucher du soleil; on trace quelques mots au clair de la lune, chargeant la iumèire chaste, silencieuse, discrète, de couvrir de sa pudeur mille désirs. On s'est quitie l'A larbe, l'Albudo noi peis la première charge pour écrire ce que l'on croit avoir oublié de dire dans des heures de disconsistent de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la large de l'autre de la large de l'autre de la large de l'autre de

M. - LITTER, ANGL.

ġ.

B.

mille baisers sont déposés sur les mots brûlants qui semblent naître du premier regard du s-leil : pas une idée, une image, une rêverie, un accident, une inquiétude qui n'ait sa lettre.

Voici qu'un matin quelque chose de presque insensible se glisse sur la beauté de cette passion, comme une première ride sur le front d'une femme adorée. Le souffle et le parfum de l'amour expirent dans ces pages de la jeunesse, comme une brise s'alanguit le soir sur des fleurs : on s'en apercoit, et l'on ne veut pas se l'avouer. Les lettres s'abrégent, diminuent en nombre, se remplissent de nouvelles, de descriptions, de choses étrangères: quelques-unes ont retardé, mais on est moins inquiet; sûr d'aimer et d'êtreaimé, on est devenu raisonnable; on ne gronde plus; on se soumet à l'absence. Les serments vont toujours leur train ; ce sont toujours les mêmes mots, mais ils sont morts; l'ame y manque : Je vous aime n'est plus là qu'une expression d'habitude, un protocole obligé, le J'ai l'honneur d'être de toute lettre d'amour. Peu à peu le style se glace, ou s'irrite. Le jour de poste n'est plus impatiemment attendu ; il est redouté; écrire devient une fatigue. On rougit en pensée des folies que l'on a confiées au papier ; on voudrait pouvoir retirer ses lettres et les jeter au feu. Qu'est-il survenu? Est-ce un nouvel attachement qui commence, ou un vieil attachement qui finit? N'importe : c'est l'amour qui meurt avant l'objet aimé.

Vivent les rousans en lettres, où saus lettres, où les sentiments ne se ditruisent que par la violence, où ils ne eèdent jamais à et gravail cabé au fond de la nature humaine; fièvre lente du temps qui produit le dégoût et la lassitude, qui dissipe toute illusion et tout enchantement, qui mine nos passions, fanc nos amours et change nos œuras, comme elle change nos cheveux et nos amoèss.

Cependant il est une exception à cette infirmité des choses humaines : il arrive quelquefois que dans une âme forte un amour dure assez pour se transformer en annité passionnée, pour devenir un devoir, pour prendre les qualités de la vertu; alors il perd sa défallance de nature et vit de ses principes immortels. Richardson a merveilleusement représenté une passion de cette sorte dans le caractère de Clémentine.

Au surplus, en laissant à part les lettres fletives des romans et ne considerant que la langue épisloilar, les Anglais n'ont rien à comparer aut lettres de madame de Sévigné : les lettres de Pope, de Soit, d'Arbelhof, de Bolingbroke, de lady Montague, et enfin celles de Junius, que l'on croit érre d' sir Philip Francis, soît des ouvrages et non des lettres; elles of plus ou moins de rapport avec les lettres de Pline le Jeune et de Volutre. Je préférerais, pour mon goût, (ue)ques lettres de l'infortuné lors flassel, de lady Russel, de miss Anne Seward, et le peu que l'on connaît des lettres de lord Byron.

#### NOUVEAUX ROMANS,

De Clarisse et de Tome Jones sont sorties les deux principales branches de la famille des romans modernes anglais, les romans à tableaux de famille et drames domestiques; les romans à aventures et à peintures de la société générale. Après Richardson, les mœurs de l'ouest de la ville firent une irruption dans le domaine des fictions : les romans se remplirent de châteaux, de lords et de ladies, de scènes aux eaux, d'aventures aux courses de chevaux, au bal, à l'Opéra, au Ranclagh, avec un chit-chat, un caquetage, qui ne finissait plus. La scène ne tarda pas à se transporter en Italie : les amants traversèrent les Alnes avec des périls effroyables et des douleurs d'âme à attendrir les lions : le lion répundit des pleurs! Un jargon debonne compagnie fut adopté : or, les modes de mots, les affectations d'un certain langage, d'une certaine prononciation, changeant dans la haute société anglaise presque à chaque session parlementaire, un honnête lecteur est tout ébahi de ne plus savoir l'anglais qu'il crovait savoir six mois auparavant. En 1822, lors de mon ambassade à Londres, le fushionable devait offrir, au premier coup d'œil, un homme malheureux et malade ; il devait avoir quelque chose de négligé dans sa personne, les ongles longs, la barbe non pas entière, non pas rasée, mais grandie un moment par surprise, par oubli, pendant les préoccupations du désespoir : mèche de cheveux au vent, regard profond, sublime, égaré et faial; lèvres contractées en dédain de la nature humaine, cœur ennuyé, byronnien, noyé dans le dégoût et le mystère de l'être.

Adjourd'ui le dandy doit avoir un air conquérant, léger, insolent; il doit siègne as toitete, porter des monstaches ou une barbe taillée not comme le fraise de la reine Elisabeth ou comme le disque radieux du soleil; il décèle la frère indépendance de son caractère en garants son chapeau ura stète, en ser roulant sur des sofas, en allongeant ses bottes au ner des baies sasiese en admiration sur des chaies devant lut. Il monte à chevat vasce une came, qu'il porte comme un cierge, indifférent au cheval qui est entre ses jambes par hasard. Il faut que sa santé soit parfaite, et son âme toujours au combié de ciaq ou six féclités, Quelques dandier radieaux les plus varorés vers l'avenir ont une pipe. Mais saus doute tout cela est chaugé, dans le temps mirue que je mets à le décrire.

Le roman est obligé, sous peine de mort, de suivre le mouvement de lomet de Londres. Vingt jeunes femmes, travaillant jour et nuit, n'écrivent pas assez vite pour rester dans la vérité des mœurs d'un bout du roman à l'autre : si matheureus-ennent leur ouvrage a trois petits volumes, nombre exigé par les fibraires, le premier chapitre est déjà vieilli, lorsqu'elles arrivent au dernier.

Dans ces milliers de romans qui ont inondé l'Angleterre depuis un demische, deux on gardé leur place, Caleb William et le Maine. Dans tons les autres, beaucoup de talent et d'esprit est disséminé, comme on épapille des dons précieux, des qualités rares, dans des feuilletors et des tricles de journaux. Les ouvrages d'Anne Radelife fout une espéce à part. Ceux de mistress Barbauld, de miss Edgeworth, de miss Burnett, etc., out, dit-on, boancoup de chances de vivre.

« Il y devroit, dit Montaigue, avoir coervino des loix contre les excrissini ineptes et inutiles, comme il y a contre les vagabonds et fainéants. O hubmiroit des mains de notre peuple, et moy et cent autres. Exervieillini semble estre quelque symptosme d'un sieele desbordé. Quand escrivismenous tant, que depuis que nous sommes en trouble? Quand les Romaiss, tant que lors de lour ruine? >

Je n'ai presque point parlé des femmes anglaises qui ont brillé julis, et qui brillent maintenant dans les lettres, parce que Jaurais été enfanie, et suivant mon plan, à des parallèles que je ne veux point faire. Madame de Stact domine son époque, et ses ouvrages sont restés, Quelques Prançises et distingeut aiquent l'uni per un rera mérite d'évriani : une d'entre elles a ouvert une route où elle sera peu suivie, mais par laquelle elle arrive cratainement à Tavenir. Les femmes, quand elles ont du génie, y mêtet des secrets qui font une partie du charme de leur talent et qu'on n'es peut sière et de la Muse. Enfin le talent change souvent d'objet et de nature; il fant savoir l'attendre pour l'admirrer dans ses modes divers. Plusieurs out éé sédites et comme enlevée spar teurs jeunes années : ramenées au fort maternel par le désenteiantement, elles ont ajouté à leur lyre la code grave ou plaintive sur laquelle s'exprine la religion ou la malheur.

# WALTER SCOTT. - LES JUIVES.

Mais ces écoles diverses de romanciers sédentaires, de romanciers vegegurs en diligence ou en calèche, de romanciers de lac et de montages, de romanciers de traines et de fantômes, de romanciers de villes et de salens, sont venues se perdre dans la nouvelle école de Walter Scott, de même qu' la posisio s'est précipités sur les sas de lord Byron.

L'illustre peintre de l'Écosse me semble avoir créé un genre faux; il a, selon moi, perverti le roman et l'histoire : le romaneier s'est mis à faire des romans historiques, et l'historien des histoires romanesques. J'en parle

avec un peu d'humeur, parce que moi qui tant décrivis, aimai, chantai, vantai les vieux temples chrétiens, à force d'en entendre rabácher, j'en meurs d'ennui : il me restait pour dernière illusion une cathédralc; on me la fait trendre en grippe.

Quand un auteur jouit d'une réputation générale dans son pays; quand cette réputation s'est souteune pendant un grand nombre d'aunées, il n'apartient à personne, et surtout il n'apartient ap sà un étranger de coute-ter les titres de cette réputation; ils sont établis sur les bases les plus solides; le vrai génie de la langue, l'instinct national et le consentement de l'opinion. Cela suppose toujours des quelliés du premier ordre,

Je me récuse donc comme juge de tel auteur anglais, dont le mérite ne mparalt pas atteindre ce degré de supériorité qu'il a aux yeux de ses compatrictes. Si dans Walter Scott je suis obligé de passer souvent des conversaions interminables ; si je n'y remoutre pas toujours cette nature choisie, cette perfection de scènes, cette originalité, ces pensées, ces traits que je trouve dans Manzzoni et dans plusieurs de nos romanciers modernes, c'est ne faute. Mais un des grands mérites de Walter Scott, à mes yeux, c'est de pouvoir être mis entre les mains de tout le monde : il faut de plus grads efforts de talent pour intéresser en restant dans l'ordre que pour plaire en passant toute mesure; il est moins facile de régler le cœur que de le toubler.

Burke retint la politique de l'Angleterre dans le passé; Walter Soul récola les Anglais jusqu'au moyen deç i cout ce qu'on écrivit, labriqua, bàiri, fat gothique : livres, meubles, maisons, églises, châteaux. Mais les binits de la grande charte sont aujourd'ini des fontionables de Bond-Street, race frivole qui campe dans des manoirs antiques, en attendant l'arrivée des deux grands barons modernes, l'égalité et la liberté, qui s'apprêtent à les en chasser.

Walter Scott ne moule pas, comme Richardson, sur le type intérieur de l'homme; il reproduit de préférence l'extérieur du personnage; ses funtanes ont un grand charme, témoin le portrait de la Juive dans Ivanhoe.

« Nêceca montrait avec avantage sa taille d'une proportion exquise, dans une espèce d'habillement oriental, à la mode des femmes de sa nation. Son turban de soie jaume seyait à son teint rembrunit. L'éclat de ses yeux, l'are superbe de ses sourcits, son nez aquilin parfaitement formé, ess dents aussi blanches que des perfes, ess tresses noires, becune routée en spirale tombant avec profusion sur son sein et son cou de neige, comme une simarre pé la plus riche soie de Perse, entremétée de fleurs; tout cela composait un ensemble de charmes qui ne le cédait point aux agréables vierges dont la belle Juive était cutourée. Un cerset d'oret de perfes serrait la taille de Rébecca depuis la gorge jusqu'h de reinture, s'estri-ouvrait dans la partie

supérieure et laissait voir un collier de diamants orné de pendants d'un prix inestimable. Une plume d'autruche se rattachait avec une agrafe de pierrerie au turban de la fille de Sion... elle ressemblait à l'épouse des cantiones: The veru bride of the canticles.

Fontanes, eet ami que je regretterai éternellement, me demandait un jour pourquoi, dans la race juive, les femmes sont plus belles que les hommes : je lui en donnai une raison de poëte et de chrétien. Les Juives. lui dis-ie, ont échappé à la malédiction dont leurs pères, leurs maris et leurs fils ont été frappés. On ne trouve aucune Juive mêtée dans la foule des prêtres et du peuple qui insulta le Fits de l'Homme, le flagella, le couronna d'épines, lui fit subir les ignominies et les douleurs de la croix. Les femmes de la Judée erurent au Sauveur, l'aimèrent, le suivirent, l'assistèrent de leur bien, le soulagèrent dans ses afflictions. Une femme, à Béthanie, versa sur sa tête le nard précieux qu'elle portait dans un vase d'albâtre ; la pécheresse répandit une buile de parfum sur ses pieds, et les essuya avec ses cheveux. Le Christ, à son tour, étendit sa misérieorde et sa grâce sur les Juives; il ressuscita le fils de la veuve de Naîm et le frère de Marthe; il guérit la belle-mère de Simon et la femme qui toucha le has de son vêtement : pour la Samaritaine il fut une source d'ean vive, un juge compatissant pour la femme adultère. Les filles de Jérusalem pleurèrent sur lui ; les saintes femmes l'accompagnèrent au Calvaire, achetèrent du baume et des aromates, et le cherchèrent au sépulcre en pleurant : Muher, quid ploras? Sa première apparition après sa résurrection fut à Madeleine; elle ne le reconnaissait pas : mais il lui dit : « Marie! » Au son de cette voix les veux de Madeleine s'ouvrirent, et elle répondit : « Mon maître ! » Le reflet de quelque beau rayon sera resté sur le front des Juives.

Fontanes parut satisfait de ces raisons, concluantes en effet pour les doctes Sœurs.

# ÉCOLE DES LACS. -- POETFS DES CLASSES INDUSTRIELLES.

En même temps que le roman passai à l'état romantique, la poésie saissait une transformation semblable. Covepre abandona l'école françaiso pour faire revivre l'école nationale : Burns, en Ecoses, commença la même révolution. Après enx viurent les restaurateurs des ballades : Colerides, Wordsworth, Southey, Wilson, Campbell, Thomas Moore, Crable, Mergan, Rogers, Sieil, Hogg, out amend cette poésie jusqu'à nos joux-fortunde of Wojming, de Thomas Campbell, L'alla-Rookh, do Thomas Moore, let Plaiurs de la mémoire, par Rogers, on tobleus un grand sesse. Phoiseura de ces poétres appartiement à ce qu'on appetail Lobe & Solvel.

parce qu'ils demeuraient aux bords des lacs de Cumberland et de Westmoreland, et qu'ils les chantaient quelquefois.

Thomas Moore, Campbell, Rogers, Crabbe, Wordsworth, Southey, Hunt, Knowles, Ord Holland, vivent encore pour Thomeur das letters anglaises: mais il faut être né Anglais pour apprécier tout le mérite d'un genre intime de composition, qui se fait particulièrement sentir aux mommes du soil. Je ne sais s'il serait possible de bien rendre en français les Midodice de Thomas Moore, le barde d'Érin: appliquez cette remarque à cospities pièces de poésie de nons divers, qui charment l'esprite et l'orcille d'un faquisia, d'un Irlandais, d'un Écossais. Le lyrique Burns, dont Campbell a célèbré la mort, et le chansonnier des matélois, sont des enfants de la cetter britamique; ils ne pourraient vivre dans leur d'energie et leur grâce sous un autre soleil. Nous prétendons comprendre Anacréon et Catulle: je suis pressadé que la fineses attique et l'unténité române nous échapatie.

L'Angelerrie a vu de temps en temps des poêtes sortir des classes inducibles : Bloomfold, garono cordonnier, est auteur de Garçon de ferme (lite Farmer's Boy), poême dont la langue est extrêmement savante. Aujourd'hui c'est un forgeron qui brille : Yuleain était fils de Jupiter V. Hogg, qui vient de mourir, le premier poête de l'Ecosse après Burns, était un dennier. Nous avons aussi nos Muses du peuple : je ne parlerai point de la belle Cordière e de Cliennee de Bourges, parce qu'en dépit de leurs baleits et de leurs moms, elles étaient riches : maître Adam, memuisire de News, s'oppose mieux au cordonnier anglais. A présent même, J.-C. Jovevot, oncien artisan serruirier, a donné deux volumes de poèmes, de consédies et de tragédies. Reboul, boulanger à Nimes, adresse à une mère ces stances d'une poétique et touchante inspiration :

## L'ANGE ET L'ENFANT.

# A DNE MERE.

Un ange au radieux visage, Penché sur le bord d'un berceau, Semblait contempler son image Comme dans l'onde d'un ruisseau.

 Charmant enfant qui me ressemble, Disait-il, oht viens avec moi:
 Viens, nous serons heureux ensemble,
 La terre est indigne de toi.

¹ Du peut lire, dans un des numéros du National, un article excellent sur ces auleurs anglais de la classe du peuplo.

- Là, jamais entière allègresse;
   L'àme y souffre de ses plaisirs;
   Les cris de joie ont leur tristesse;
   Les voluptés ont leurs soupirs.
- Eh! quoi! les chagrins, les alarmes Viendraient tronbler ce front si pur, Et par l'amertume des larmes Se terniraient ces youx d'azur!
- Non, non, dans les champs de l'espace Avec moi tu vas t'envoler;
   La Providence te fait grace
   Des jours que tu devais couler.
- En secouant ses blanches ailes, L'ango à res mots a pris l'essor Vers les demeures éternelles... Pauvre mère l ton fils est mort.
- Si M. Reboul a pris femme parmi les filles de Cérès, et que cette femme devienne sa Muse, la France aura sa Fornarina.

Voici quelques vers d'un facteur de la poste aux lettres, au bureau de Poligny :

# ÉLEGIE

# AUX MANES DE MARIE GRAND.

Son amore était helle; elle était à cet lage Or l'aimable lanquer qui pilli to l'est annt de cerumi Elle était à cet ago do l'en verse des pleurs. O pleurs décident. ... Sa passière arrosée publication de l'est peut l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est più dans set synt bleus on voyait chaque jour Éclore, pois mourir un bean rayon d'amour. Elle était. ... Tendre comme l'agneux qui bèle à la colline Quand son des caressant vers la irchie s'incline. Quand son des caressant vers la irchie s'incline. Peumoir l'en rei-cel-li, bélast qu'un pouvenit.

Elle tendit les bras, et nos cœurs s'enlacèrent; Nos soupirs confondus ensemblo s'étouffèrent! Cette beure si cruelle était pour nous des jours : Cette heure vit encore, et jo pleure toujours.

#### LA PRINCESSE CHARLOTTE - KNOX.

le viens de nommér Hogg le dernier poëte des chaumières des trois royaumes; je dirai quelques mots de la dernière Muse des palais britanniques, afin qu'on voie tout mourir dans ce siècle de mort. La princesse Charlotte d'Angleterre a chanté les beautés de Claremont, en leur applicant ces vers d'un grand poète.

To Claremont's terrac'd heights and Esher groves, Whave, in the saveel sollinate embraced by the soft windings of the sitent muse, From courts and cities Charlotte find repose: Enchaning vall be perond whateer the muse Has of Achaia, of Hesperia sung. On which the power of cultivation lies and love to the set to somly swelling hills, On which the power of cultivation lies And love to see the wonders of this soil!

Terrasses élevées de Claremont I bocages d'Eslerz l'est dans votre publishe olditude que, hercée par les doux acenuts de sa Muse modeste, Clarlotte trouve le repos loin des eités et des cours! Vallon enchanteur 1 bien au-dessus de tout ce qu'ont eléfèré les chantres de la Grèce et de l'Assoniel O vallée du bonheur! d'o ollinés doucement inclinées, sur les-quelles le génie de la culture s'enorqueillit de voir éclore les merveilles de sa poissance! 1.

Quand on voit cette reine présumée rêver si jeune et si heureuse dans les boages d'Ebber, on peut eroire qu'ile elt dieseaud dans la tombe avec moins de peine du haut du trône d'Élisabeth que du haut des terrasses de Claremont. J'avais vu cette princesse enfant dans les bras de sa mêre; je ne fla point retrouvée en 1822, à Wilsoler, auprès de son pére. Ces vols que la mort commet sans cesses au milieu de nous nous surprennent toujours; mais qui sait so e'us pas par un effet de sa misériorde que la Providence a retiré sitôt du monde la fille de Georges 197 ? Que de bonbeur en apparance attendait Marie-Antoinette quand elle vint poser, à Versailles, as par as belle tôte la plus belle couronne du monde l'Abreuvée d'outrages quelques amices plus tard, elle ne trouvait pas une voix en France qu'il dit: Paix à soudeurs II Jaugeste vieilme n'était chantée qu'en terre étragière par des fignits ou par des étragges : l'abbé Delille demandait des expiations à les ples fiètes, 'Mafier compossit l'admirable sounte.

### Regina sempre t

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l'emprante ce texte et cette traduction à une biographic nouvellement publiée, M.— 111(h. 2001.

Knox pleurait la captivité de la reine veuve et martyre ;

If thy breast soft pity knows, O! drop a tear with me; Feel for th' unexampled wees Of widow'd royalty.

Fallen, fallen from a throne! Lo! beauty, grandeur, pow'r; Hark! 'tis a queen's, a mother's moan; From vonder dismal low'r,

I hear her say, or seem to say,

Ye who listen to my story,

Learn how transient beauty's day,

How unstable human glory!

Si ton sein connaît la douce pitié, oh! répands avec moi une larme!
 laisse-toi toucher par les malheurs sans exemple de la veuve royale.

« Tombée, tombée du trône! Regardez la beauté, la grandeur, la puissance! Écoutez! c'est le gémissement d'une reine, d'une mère. Là, du fond de cette affreuse tour,

Je l'entends qui dit, ou qui semble dire : Vous qui prêtez l'oreile à non histeire, apprenez combien est rapide le jour de la beauté, combien inconstante la gloire humaine!

### CHANSONS, - LORD DORSET, - BÉRANGER.

La chanson, aussi ancienne en Angleterre qu'elle l'est dans le royaune de saint Louis, a pris toutes les formes : elle se change en hymne pour la religion ; el le reste chanson pour les mille rienes et les mille accidents de la vie, gais ou tristes. Les Marins (the Seamen) de lord Dorset sont une composition d'une verre élégante. J'en prends la traduction littérale dan la poétique anglaise de M. Hennet.

> A yous, Mesdamos, qui êtes à présent sur terro, Nous, qui sommes sur mer, nous écrivons; Más d'abord nous voudrions vous faire comprendre Combien il est difficile d'écrire; Tantôt les Muses, et tantôt Noplune, Nous derons unplorer pour vous écriro Aven un B. la, la, la, la, la.

Car les Muses auraient beau nous être prepires Et remplir nos cerveeux vides, 51 le fler Neptune soulève le vent Pour agrier la plaine aurrée. Nos papier, plume, encre, et nous, Roulons avec le vaissean sur la mer Avec un fa , la , la , la , la , la .

Done, sianous n'écrivous pas à chaque poste, Ne nous accuser pas d'indifférence, N'en conclute pas non plus que nou vaisseaux sont pris Par les Hollandais ou par le vent: Nous vous enverons nos larmes par un chemia plus prompt; Le flux vous les porters denx fois par jour A vreu nn fa, la, la, la, la, la,

Mais à présent nos craîntes deviennent plus oragouses. El renversent nos espérances. Lorsque rous, sans égard pour nos maux, Vous vous asseyez avec insouciance au spectacle. El permette peut-étre à quelque homme plus heureux. De vous baises la main ou de jouer avec votre éveutail Avec un fa, ib, la, la, la, la.

Or, maintenant que nous avons exprimé tout notre amour Et en même temps toutes nos craities, Dans l'espoir que cette d'echaration excitera Quelque pitié pour nos pleurs, Pulssions-nous n'apprendre jamais d'inconstance; Nous on avons asses sur mer Avec ut Q. la, la, la, la, la, la,

# Un couplet de l'original donnera l'idée du rhythme :

And now we ye told you all our loves
And likewise all our fears,
In hope this declaration moves
Some pity for our tears;
Let's hear of no luconstancy,
We have too much of that at sea
With a fa, la, la, la, la.

C'est la chanson française au dix-huitième siècle. Une très-jolie chansonnette, le Pugeon, représente une jeune femme euvoyant un message à son amant.

> Why tarries my love, Why tarries my love from me? Come hither, my dove, I'll write to my love And send him a letter by thee, etc.

Ponrquoi tarde mon amour, Pourquoi tarde mon amour, Pourquoi tarde mon amour loin de moi? Viens ici. ma colombe: ESSAI SUR LA LUTTÉRATURE ANGLAISE.

J'écrirai à mon amour, Et lui enverrai la lettre par toi.

Je l'attacherai à ta patte, Je l'attacherai à ta patte, Je l'attacherai bien fort avec un ruban, — Ah! non pas à ma patte, Belle lady, je vous prie, Mais attachez-la sous mon aile.

Elle mit à son cou,
Elle mit à son cou
Un grelot et un collier si jois.
Elle attacha à son aile
Le roulean avec un ruban,
Et le baisa, puis l'envoya dehors.

Le God save the king, le Rule Britannia de Thomson, la ballade de Burns:

Scots, who have with Wallace bled. Écossais, qui avez répandu votre sang avec Wallace, etc.,

doivent rester dans leur langue naturelle. On admire surtout de Burns les Two dogs, le Cottier's saturday night: il a plusieurs chansons à boire; quelques-unes décrivent des scènes de village. Toutes ces pièces pleins d'humour n'ont pas la verve des refrains de Désaugiers.

Mais ai Thibaul, combe de Champagne, l'emporta sur tous les Thibauls anglais du treixième siècle, Bérauger, dans le dix-neuvième, laisse bies indi etrrière lui tous les Béraugers de la Grande-Bretagne. L'art n'ôte ries au succès auprès de la foule, quand il est révui au vari alteut : les dames ons de Bérauger, composées avec le soin que Racine mettatà as seves, te qui sont, pour ainsi dire, travaillées à la loupe, sont descendeus aut dasse inférieures de la société; le peuple les a apprisse par œur, comme les écoliers apprenent le récit de Théramène. Ainsi que La Fontaire dass la fable, Béranger dans la chanson s'élve au plus haut style. La popularif atachée à des vers de circonstance, à des moqueries spirituelles, pusser, mais des beaulés supérieures resteront. On sent dans les ouvrages de Branger, sous une surface de gaixée, un fond de tristesse qui tient à ce quil y a de sincère et de permanent dans l'âme humainc. Des couplets tels que cur-ci seront de toutes les Frances futures et redits dans tous les temps:

Vons vicillirer, ô ma belle maîtresse; Vous vicillirer, et Je ne serai plus. Pour moi le temps semble, dans sa vitesse, Compter deux fois les jours que j'ai perdus. Survivez-moi; mais que l'âge pénible Vous trouve enocr délète à mes leçons; ESSAI SUR LA LITTÉRATURE ANGLAISE.

Et bonne vicille, au coin d'un feu paisible, De votre ami répétez les chansons.

Lorque les yeux chercheront sous vos rides Les traits charmants qui m'auront inspiré, De doux récits les jeunes geus avides Diront: Quel fut cet ami tant pleuré? De mon amour, peigner, s'il est possible, L'ardeur, l'ivresse, et même les soupçons; El bonne vieillo, au coin d'un feu paisiblo, De votre ami répéter les chasons.

On vous dira: Savait-il êtro aimable? Et sans rougit vous direz: le l'aimais. D'au trait méchant se montra-t-il expelle? Avec orgueil vous répondrez: Jamais. Ahl dites bien qu'amorrenx et sensible D'un luth joyeux il attendrit les sons; El bonne vieille, au coin d'un feu paisible, De votre ami répétez les classons.

Objet chéri, quand mon reuom futile
De vos vieux ans charmera les douleurs,
A mon portrait quand voire main débilo
Chaque printemps suspendra quelques fleurs,
Levze les yeux vers ce monde invisible
Où pour toujours nous nous réunissons;
El bonne vieille, au coin d'un feu paisible,
De votre ami répéter les chansons.

En sortant de Dieppe, le chemin qui conduit à Paris monle assez rapidement : à droite, sur la berge élevée, on voit le mur du cimetière; le long de ce mur est établi un routet de corderie. Un soir du dernier été je me promenais sur ce chemin; deux cordiers, marchant parallèlement à reculons, et se balançant d'une jambe sur l'autre, chantaient ensemble à demi voix. Je petat Torellie; ils en étaient à ce coujet du Vieux caporat :

> Qui là-bas sanglote et regarde? En ! c'est la veuve du tambour. En Russlo, à l'arrièro-garde, l'ai porté son fils nuit et jour. Comme le père, cufaut et femme Saus moi restaient sous les frimas: Elle va prier pour mon âme. Conscrits, an pas.

Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Marchez au pas.

Au pas, au pas, au pas, au pasl

Ces hommes prononçaient le refrain : Conscrits, au pas. Ne pleurez pas.... Marchez au pas, au pas, au pas, d'un ton si mâle et si pathétique

que les larmes me vinrent aux yeux : en marquant eux-mêmes le pas et en dévidant leur chauvre, ils avaient l'air de filer le dernier moment du Viencopord. Qui leur avait appris cette complainte? Ce n'était pas assortient la littérature, la critique, l'admiration enseigacée, tout ce qui sert au beal et au renom; mais un accent vrais, sorti de quelque part, était arrivé à leur âme du peuple. Le ue suarais dire tout ce qu'il y avait dans cette gière pasticulière à Béranger, dans cette gière sofliairement révélée par destalots qui chautaient au soleil couchant, à la vue de la mer, la mort d'us solidat.

# BEATTIE.

Burns, Mason, Cowper, moururent pendant mon émigration à Londres avant 4800 et en 4800; ils finissaient le siècle; je le commençais. Darwin et Beattie moururent deux an: après mon retour de l'exil.

Boattie avait annoncé l'ère nouvelle de la lyre. Le Misstré, du le progès du génic, est la peinture des premiers effecté de la Muse sur un jeux barde, lequel ignore encore le génie dont il est tourmenté. Tantôt le poès futur va s'asseoir au bord de la mer pendant une templét; tantôt il quitte sej uxu di village pour écouter à l'écart et dans le loitain le son des mesettes : le poème est écrit en stances rimées comme les vieilles ballades.

« Si je voulais invoquer une Muse savante, mes doctes accords dirakti quelle fut la destine du barde dans les jours du vieux temps; je beiedrais portant un œuur coulent sous de simples habits : on verrait ses cheveux flottants et as barbe blanchie; sa harpe modeste, seule compagne de son chemin, répondant aux soupris des briese, serait suspendue à set épaules voltées; le vieillard, en marchant, chanterait à demi voix quelque refrain joyeux.

• Mais un pauvre ministrel inspire aujourd'hui mes vers.
Dans les siècles gothiques (comme les vieilles ballades le racortent) vivait autréfois un berger. Ses ancêtres avaient peut-être habité une terre ainzé des Muses, les grottes de la Sieile ou les vallées de l'Arcadie; mais lui était eld dans les contrées du Nord chez une nation faneuse par ses chancies par la beauté de ses vierges; nation fière quoique modeste, innocente quoique libre, patiente dans le travail, ferme dans le péril, inchraniblé dans sa foi, invincible sous les armes.

• Edwin n'était pas un enfant vulgaire : son œil semblait souventchargé d'une grave pensée; il dédaignait les horbets de son âge, hors un petit clalumeau grossièrement façouné; il était sensible, quoique sauvage, et gadait le silence quand il était content; il se montrait tour à tour plein de joie et de tristesse, sans qu'on en devinât la cause. Les voisins tressaillaient et souprinient à sa vue, et cependant le bénissaient. Aux uns il semblait d'une intelligence merveilleuse; aux autres il paraissait insensé.

« Mais pourquoi dirais-je les jeux de son enfance? il ne se melait point à la foole brillante de ses jeunes compagnons; il aimait à s'enfoncer dans la forêt, ou à s'égarer sur le sommet soittaire de la montagne. Souvent les détours d'un ruisseau sauvage 'conduisent ses pas à des bocages ignorés. Tantôt il disseau du fond des précipieses, du sommet desquels se penchent de vieux pins; tantôt il gravit des cimes escarpées, où le torrent brille de rocher en rocher, où les eaux, les forêts, les vents, forment un concert immense, que l'éche grossit et porte jusqu'aux cieux.

• Quand l'aube commence à blanchir les airs, Edwin, assis au sommet éla, colline, contemple au loin les rouages de pourpre. l'océan d'azur, les moulagnes grichtres, le lac qui brille faiblement parmi les bruyères vapomesse, et la longue vallée étendue vers l'occident, où le jour lutte eucoro avec les ombres.

• Quelquefois, pendant les brouillards de l'automne, vous le verricz escalader le remmet des monts. O plaisir effrayant! debout sur la pointe d'un no, comme un mateloi sauvé du naufrage sur une côte déserte, il aime à voir les vapeurs se rouler en vagues énormes, s'allouger sur les horizons, les cerusers en golle, iei s'arrondir autour des montagnes. Du fond du gouffre, au-dessous de lui, la voix de la bergère et le bélement des troupeaux remontent jusqu'à son oreille, à travers la brume épaisse.

« Le romaneque enfant sort de l'asile où il à était mis à couvert des idèles codées du midi. Elle est passée la pluie de l'orage, maintenant l'air est frais et parfumé. Dans l'orient obseur, déployant un are immense, l'iris brille au soleil couclant. Jeune insensé qui croit pouvoir saisir le glorieux météore l'ornière vaine est la course que ton adeur a commencée l'La brillante appartition à éloigne à mesure que tu la poursuis. Ah l puisses-lu savier qu'il en est ainsi dans la jeunesse, lorsque nous poursuivons les chimères de la viel :

• Quand la cloche du soir chargeait do ses gémissements la bries soil-tin, le jeune Edwin, marchant avec lenture et prêtant une oroille attentive, se pleusgait dains le fond des vallées; tout autour de lui, il eroyait voir rerr des convois funébres, de pâtes ombres, des fantômes trahant des chaines on de longs voites; mais bientôt ces bruits de la mort so perdaient dans le cri lugubre du hilou, ou dans les murmarres du vent des muits, qui émalait par intervalles les vieux d'ounes d'une éjair.

«Si la lune rougeatre se penchait à son conchant sur la mer mélanco-

lique et sombre, Edwin allait ehercher les bords de ces sources inconnues, où s'assemblaient sur les bruyères les magiciennes des temps passés, Lì, souvent le sommeil venait le surprendre, et lui apportait ses visions,

Le songe a fui... Edwin, réveillé avec l'aurore, ouvre ses yeux endants sur les scènes du matin; chaque zéphyr lui apporte mille sons édicient; on entend le bélement du troupeau, le tintement de la eloche de la brèis, le bourdonnement de l'abcille; la cornemuse fait retentir les rochers, et se mêle au bruit sourd de l'Océan lonitain qui bat ses rivages.

Le chien de la cabaue aboie en voyant passer le pêterin mafină; la latiirer, couronnée de son vase, chante en descendant la colline; le laboreur traverse les guérets en sillant; le lourd chariot erie en gravissani le sentier de la montague; le lièvre étouné sort des épis vacillants; la perbit délève sur son aille bruyante; le ramier gémit dans son arbre solitaire, d'l'adoutet gazouille au haut des airs.

• Quand la jeunesse du village dause au son du chalumeau, Edvin, assis à l'écart, se plait à rêver au bruit de la musique. Oh l comme aixe tous les joux bruyauts sembleur vains et tumulteura à son ânel Gléase melaneolie, que sont près de toi les profanes plaisirs du vulgaire!

• Le chant fut le premier annour d'Edwin; souvent la harpe de innotagne soupirs sous sa main aventureuse, et la fille plaistive géndit assprdue à son souffle. Sa Muse, eucore enfant, ignorait l'art du poète, fruit du travail et du temps. Edwin afteiguit pourtant exte perfection si rare, aissi que mes vers le diront quelque jour. »

La citation est longue, mais elle est importante pour l'històric de la picie; Beatite a parcouru la série entière des réverise et des idées métacoliques dont cent autres poètes se sout eru les disconerers. Beatite se proposat de continuer son poème; en offet, il en a écrit le second chait. Eksie entend un soir une voix grave s'élevant du fond d'une vallée; c'est elle d'un solitaire qui, après svoir connu les illusions du monde, s'est esserie dans cette retraile, pour y rocueillis son âme et chanter les mervilles du Créateur. Cet crimite instruit le jeune munstrel, et lui révête le secrit de son géne. L'idée de tait heurues, mais l'exècution n'a pas réponda au beheur de l'idée. Les dernières strophes du nouveau chant sont conservés au souvenir d'un ani. Beatité dati déstiné à verser des larmes; la mot de son fils briss son ceur paternel : commo Ossian après la mot de son fils briss son ceur paternel : commo Ossian après la mot de son fils briss son ceur paternel : commo Ossian après la mot de son fils briss son ceur paternel : comie Ossian après la mot de son fils briss son ceur paternel : comie Ossian après la mot de son fils briss son ceur paternel : comie Ossian après la mot de son fils briss son ceur paternel : comie Ossian après la mot de son fils briss son ceur paternel : com fils de la file de la destiné de tinée, Peut-ter le file de Rettité câtif-il ce jeune missaret qu'un père avait chanté, et dont il ne vouri près le pas ser la montage de la destinée vaux de la contrait de la destinée vaux de la comme de la comme de la contrait de la contrait de la comme de la comme

## LORD BYRON. - L'ORME D'HARROW 1.

On retrouve dans les premiers vers de lord Byron des imitations franpantets du misutel. A l'époque de mon exile n'Anglettre, lord Byron habitat f'école d'Harrow, dans un village à dix milles de Londres. Il était cumitet, j'étais jeune et aussi incomu que lui ; je le devais précéder dans la currière des lettres et y rester après lui. Il avait été élevé sur les bruyères de l'Écosse, au bord de la mer, comme moi dans les landes de la Bretagne, ar bord de la mer : il aima d'abord la Bible et Ossán, comme je les mais; il chanta dans N'exested-Abbry les souvenirs de l'enfance, comme je les-chantid dans le château de Combourg.

> When I roved, a young highlander, o'er the dark heath, And climb'd thy stoop summit, oh! Morven of snow, etc.

Lorsque j'explorais, jeune montagnard, la noire bruyère et gravissais ta time penchée, ò Morven couronné de neiges, pour m'ébahir au torrent qui tonnait au-dessous de moi, ou aux vapeurs de la tempête qui s'amoncéaient à mes pieds.

I em levais avec l'aube. Mon chien pour guide, je hondissais de montagne en montagne. Je fendais avec ma politrine les vagues de la marée envahissante de la Dec, et j'écoutais de loin la chanson du highlauder. Le soir, à mon repos, sur ma couche de bruyère, aucun songe, si ce u'est celui de Marie, ne se présentait à ma vue.

I ai quité ma givreuse demeure: mes visions sont passées, mes montagnes évanouies: ma jeunesse n'est plus. Comme le dernire de ma race, je dois me faner seul et ne trouver de délices qu'aux jours dont je fus jadis le témoin. Ah l'Éédat est venu, mais il a rendu mon lot plus amer! Plus chères furent les schees que mon enfance a connues!.

· Adieu done vous collines où mon enfance fut nourriel et toi, douce fuente Dee, adieu à tes eaux l'Aucun toit dans la forêt n'abritera ma tête. À l'Marie, aucun toit ne peut être le mien qu'avec vous l

Dans mes longues courses solitaires aux environs de Londres, j'ai traversé

Tout ce qui suit, jusqu'à la conclusion, est tiré de mes Meniores; j'al soulement altrigé quelques passeçes quand il s'est agi de moi, ne pouvant dire de mon vivant. Autrèg quelques passeçes quand il s'est agi de moi, ne pouvant dire de mon vivant vote ce que j'en direi dans ma tombe : c'est une close fort commode que d'être mort, pour pair es aon alse, le n'ai point cette fois guillement de commencement des parametres propries pour annoncer la citation des Memoires, parco que des citations de lord lipyron des tations de le trut même des Memoires, il y suntit ec confusion de quillemest,

M. - LITTER, ANGL.

plusieurs fois le village d'Harrow, sans savoir quel génie il renfermait. Je me suis assis dans le eimetière, au pied de l'orme sous lequel, en 4807, lord Byron écrivait ces vers au moment où jo revenais de la Palestine:

> Spot of my youth! whose heary branches sigh, Swept by the breeze that fans thy cloudless sky, etc.

• Lieu de ma jeunesse, où soupirent les brauches cheunes effleurées par la brise qui rafratchit ton ciel sans nuage l Lieu où je vague sujourdhai seul, moi qui souvent ai foulé, avec ceux que j'almais, ton gazon môl et vert, avec ceux qui, disprarés au loin, regrettent comme moi par aventur les heureuses sence qu'ils commert jidis! (Dh lorsque de nouveau je fisi le tour de ta colline arrondie, mes yeux 'tadmirent, mon ceur t'adoro, d toi, ormo affaisée sous les rameaux duquel je m'étendais, en livrant un songes les heures du orépuscule! J'y delasse aujourd'hui mes membres liqués comme j'avais coutume, mais, hélas! sans mes pensées d'autrétis!

Quand la destinée glacera ce sein qu'une flèvre dévore; quand elle aura calmé les soucis et les passions. 
iei où il palyla, ité mon ceur pourra reposer. Puissé-je m'endormir où s'éveillèrent mes espérances. . mélé à la terre où courrent mes pas. . pleuré de ceux qui brent en seciété avec mes ieunes années, oublié du reste du monde l'

Et moi je dirai : Salut antique ormean des songes, au pied doquel Byron enfant s'alandonnait aux eapriecs de son âge, alors que je rêvais lied sous ton ombre, sous cette même ombre où, plus tard, le poête vinit son tour rêver Childe-Harold! Byron demandait au eimetière témoin des premiser peux de sa vie une tombe ignorée : inutile prière que n'a point exacée la gloire.

LES DEUX NOUVELLES ÉCOLES LITTÉRAIRES. — QUELQUES RESSEMBLANCES DE DESTINÉE.

Il y aura peut-être 'quelque intérêt à remarquer dans l'avenir (à puni il y a veuir) la rencentre des deux chés de la nouvelle écode française et anglaise, ayant un même fond d'idées, de destinées, sinon de meurs, à peu près parellles ! l'un pair d'Angleterre, l'autre pair de France; tode cux voyageurs dans l'Orient, asser souvent l'un près de l'autre, et se « voyant jamais : seulement la vie du poète anglais a été mélée à de métagrade d'échements que la miemants que la miemants que la miemants que la miema de l'autre de l'autre de l'autre d'autre d'au

<sup>1</sup> Suite de la citation des Mémoires.

Lord Byron est allé visiter après moi les ruines de la Grèco : dans Chaileharold il semble embellir de sea propres couleurs les descriptions de l'Irinéraire. Au commencement de mon pèlerinage, je reproduis l'adieu du sire de Joinville à son château; Byron dit un égal adieu à sa demeure gobhique.

Dans les Martyrs, Eudore part de la Messénie pour se rendre à Rome.

« Notre navigation fut longue, dit-il. Nous vinues tous esp promotoires marqués par des temples ou des tombeaux. Nous traversalmes le goife de Mégare. Devant nous était Égine; à droite, le l'irée; à gauche, Corinhe. Ces villes, jadis si florissantes, n'offraient que des monceux de roites. Les maisleits même parurent touchés de ce specade. La foule accourue sur le pont gardait le siènce; cheaun tenait ses regards attachés à ces débris; chacan en timit peut-être secrètement une consolation dans ses maux, en songeant combien nos propres douleurs sont peu de choes, comparées à ces calamités qui frappent des nations enfitres, et qui avaient étécnis sous nos yeux les cadaverse de ces ciche.

..... Mes jeunes compagnons n'avaient entendu parler que des métamorphoses de Jupiter, et ils ne comprirent rien aux débris qu'ils avaient sous les youx; moi, jo m'étais déjà assis, avec le prophète, sur les ruines des villes décolées, et Babylone m'enseignant Corinthe. »

Lisez maintenant lord Byron, quatrième chant de Childe-Harold:

The bright blue waters with a fanning wind, Came Megara before me, and behind Ægina lay, Pirous on the right, And Corinth on the left; I lay reclined Along the prow, and saw all these unite In rain.

The Roman saw these tombs in his own age, These sepulcres of cities, which excite Sad wonder, and this yet surviving page The moral lesson bears, drawn from such pilgrimage.

Lorsque ma barque efflourait le brillant naur des vagues sous unefralche brise, Mégarce vint devant moi, Égine restait derrière, le Pirée à ma droite, Corinthe à ma gauche. J'étais appuyé sur la proue et je vis ces ruines réunies.

«Le Romain vit ces tombes dans son propre temps, ces sépulcres de cités qui excitent un triste étonnement; et cette page qui leur servit porte la morale leçon tirée d'un tel pèlerinage. »

Le poête anglais est ici, comme le prosaleur français, derrière la lettre de Sulpicius à Cicéron; mais une rencontre si parfaite m'est singulièrement glorieuse, puisque j'ai devancé le chantre immortel au rivage où nous avos eu les mêmes souvenirs, et où nous avons commémoré les mêmes ruines.

J'ai encore l'honneur d'être en rapport avec lord Byron dans la description de Rome : les Martyrs et ma Lettre sur la campagne romaine et l'inappréciable avantage pour moi d'avoir devine les inspirations d'un beau génie. M. de Bérauger, notre immortel chansonnier, a placé dans le demis volume de ses chausous une note trop obligeante pour que je la rapporte a cutier; il a osé dire, en rappelant le mouvement que j'ai imprimé, sebalui, à la poèsie française : « L'influence de l'auteur du Génie du Christionisme s'est fait ressentir également à l'étranger, et il y aurait peut-être justice à recomaître que le chantre de Childe-Harold est de la famille de Riené !. »

Sil étai vrai que Reué entrât pour quedque chose dans le fond du personage unique mies nexue nous des noms divers dans Child-Handl, Courad, Lara, Manfred, le Giaour; si par hasard lord Byron meath fait vivre de sa vie, il surait donc eu la faiblesse de ne jamais me nommer! J'étais donc un de ces pères qu'on renie quand on est arrivé au pouvoir. Lard Byron peut-li m'avoir complétement ignoré, lui qui cite presque base auteurs français ses contemporains! N'a-t-ll jamais entendu parler de moi, quand les journaux anglais, comme les journaux français, ont retent vingt aus auprès de lui de la controverse sur mes ouvrages; lorsque le New Times a fait un parallèle de l'auteur du Génie du Christianisme et de l'auteur de Child-te Handl?

Point de nature, si favorisée qu'elle soit, qui n'ait ses susceptibilités, se défances 10 aveit garder le sceptre; on eraint de le partager; o altriud étés comparaisons. Ainsi un autre talent supérieur a évité mon nom dass un ouvrage sur la littérauter. Grâce à Dieu, m'estimant à ma juste valeur, je n'ai jamas juve ferdent à l'empire; comme je ne cres qu'à la vérilt érajeuses dont la liberté est une forme, je n'ai pass plus de foi en moi qu'en toute autre chose ici-bas; mais je n'ai jamas senti le besoin de me taire quand jai admin's 1 c'est pourquei je proclame mon enthousiasme pour madame de Stabl et pour ford Byon.

Au surplus, un document trancherait la question si je le possédais.

Dans un excellent article (Biograph, uniserz, suppl.) sur lord Byron, M. Vilkenius a censurellà in ranarqua de M. de Beranger; qu'en ne pardonne si le ciù la phras qui me concerne; je cherche une excusa a ce que je dis cid dans ces papes extraiste e mes Memierz e i loe bester votattà hille no compter pour rien une lousage donnée par l'indugence du taient. «Quelques pages incomparables de Rent avaient, il est vrai, équide ce cratacter » pocifique. Le ne sais si livron ets mistau, ou les rennouvelaite de geliet.

Lorspu Atale parul, je reçus une lettre de Cambridge, signe 6. Gordon der Byron. Lot Byron, agé de quinze ans, était un astre non levé con milliers de lettres de critiques ou de félicitations m'accablaient; vingt se-créaires n'auraient pas suffi pour mettre à jour cette énorme corresponance. J'étais donc contraint de jetre au feu les trois quarts de ces lettres, et à choisir seulement, pour remercier ou me défendre, les signatures les plus deligatoires. Le crois cependant me souverin d'avoir répondu de Dyron; mais il est possible aussi que le billet de l'étudiant de Cambridge ait subi le sort commun. En ce cas, mon impolitesse forcée se sera changée en d'offses dats un espri insacible; il aura puai mon silence par le sien. Com-lien j'ai regretté depuis les glorieuses lignes de la première jeunesse d'un grand poète!

Ce que je viens de dire sur les affinités d'imagination et de destinée eatre le chroniqueur de René et le chantre de Childe-Haroid n'ôte pas un sul cheveu à la tête du barde immortel. Que peut à la Muse de la Dee, portant une lyre et des alies, ma Muse pédestre et sans luth T Lord Byro ortant une lyre et des alies, ma Muse pédestre et sans luth T Lord Byro vira, soit qu'entant de son siele, comme moi, il en ait exprimé comme moi (et comme Göthe avant nous) la passion et le malheur; soit que mes périples et le falloit de ma barque gauloise aient montré la route au vaisseau d'Albion sur des mess inexplorées.

D'allieurs, deux esprits d'une nature analogue peuvent très-bien avoir des conceptions pareilles, sans qu'on puisse leur reprocher d'avoir marché servilement dans les mémes voies. Il est permis de profiler des idées est des images exprimées dans une langue étrangère, pour en enrichir la sieme; cas éas et un dans tous les siècles et dans tous les temps, Moi-méme, ai-je été sans devanciers? Le recomais tout d'abord que, dans ma première jeunés, Oussial, Verther, les Héveries du promeneur solitaire, les Études de la nature ont pu s'apparenter à mes idées; mais je n'ai rien caché, rien dissimulé du plaisir que me causaient des ouvrages où je me délectais. Qui de plus doux que l'admiration? c'est de l'annour dans le ciel, de la tendresse élevée jusqu'au culte; on se sent pénétré de reconnaissance pour la divinité qui étant les basses de nos facultés, qui ouvre de nouvelles vues à notre ane, qui nous donne un honheur si grand, ai pur, sans aueun mélinge de enrinhe ou d'envie.

## ÉCOLE DE LORD BYRON.

Lord Byron a laissé une déplorable école <sup>4</sup> : je présume qu'il scrait aussi désolé des Childe-Harold auxquels il a donné naissance, que je le suis des

<sup>1</sup> Suite de la citation des Memoires.

Rená qui révassent autour de moi. Les sentiments généraux qui compesent le fond de l'humanité, la tendresse paternelle et maternelle, la jués filiale, l'amité, l'amour, sont inépuisables; ils fournirout toujours des isspirations nouvelles au talent capable de les développer; mais les manières particulières de sentir, les métientalutifs d'esprit et de caractère, ne pervent s'étendre et se multiplier dans de grands et nombreux tableaut. Le petits coins non découverts du ceur de l'homme sont un champ éroist; il ne reste rien à cueillir dans ce champ, après la main qui l'a moissonné la première. ne multairé de l'âme n'est pas un état permanent et nature; oun passion incessaument modifiée au gré des artistes divers qui la manient et en chançeut la forme.

La vie de lord Byron a été l'objet de beaucoup d'investigations et de calomnies. Les jeunes gens ont pris au sérieux des paroles magiques; les femmes se sont senties disposées à se laisser séduire, avec frayeur, par ce Monstre, à consoler ce Satan solitaire et malheureux. Qui sait ? Il n'avait peut-être pas trouvé la femme qu'il cherchait, une femme assez belle, un cœur vaste comme le sien? Byron, d'après l'opinion fantasmagorique, est l'ancien scrpent séducteur et corrupteur, parce qu'il a vu la corru-tion incurable de l'espèce humaine; c'est un génie fatal et souffrant, placé entre les mystères de la matière et de l'intelligence, qui ne voit point de met à l'énigme de l'univers, qui regarde la vie comme une affreuse ironie sans cause, comme un sourire pervers du mal ; c'est le fils aîné du désespoir qui méprise et renie, qui , portant en lui une ineurable plaie, se venge en menant à la douleur par la volupté tout ce qui l'approcho : c'est un homme qui n'a point passé par l'âge de l'innocence, qui n'a jamais eu l'avantage d'être rejeté et maudit de Dieu; un homme qui, sorti réprouvé du sein de la nature, est le damné du néant,

Tel est le Byron des imaginations chauffees. Tout personage qui del vivre, ne va point aux générations futures tel qu'il était en réalité; à quelque distance de lui, son épopée commence : on idélaise ce personage; on le transfigure; on lui attribuc une puissance, des vices et des vertes suff neut jamais; on arrange les hasards de sa vie, on les violente, on les cordonne à un système. Les biographes répètent ces mensonges; les peintre fixent sur la toil ces sinventions, et la posécrité adopte le fantième. Bien feq ui croit à l'histoire I L'histoire est une pure tromperie ; elle demeure lelle qu'un graud écrivain la tarde et la façonne. Quand on trouverait de su-moires qui d'émontreraient jusqu'à l'évidence que Taclie a débié des in-pastures en racoulant les vertus d'Agricola et les vices de Tibère. Agricola et l'est personne que ma calcie les a faits.

Deux hommes distincts se rencontrent dans lord Byron : l'homme de la

neture et l'homme du système. Le poëte, s'aperevrant du rolle que le pulibie lui faisait jouer, l'accepta et se unit à maudire le monde qu'il n'avait pris d'abord qu'en réverie : cette marche est sonsible dans l'ordre chronlogique de ses ouvrages. Quant au caraclère de son génie, loin d'avoir l'étendue qu'on lui attribue, il est plubl a seser resserré. Sa pensée poétique et passionnée n'es qu'un gémissement, une plainte, une imprécation; en cette qualité, elle est admirable : Il ne faut pas domander à la lyre ce qu'elle pense, mais ce un'elle chante.

Lod Byron a beaucoup d'esprit et de l'esprit très-varié, mais d'une nature qui agite et d'une influence funeste; il a bien lu Voltaire, et il l'imite souvent. En suivant pas à pas le grand poète anglais, on est forcé de recomalire qu'il vise à l'effet, qu'il se perd rarement de vue, qu'il est presque toujours en attitude, qu'il pose complissamment devant lui; mais l'affectation de bizarrerie, de singularité, d'originalité, tient ne généra la cancéter anglais. Si lord Byron a d'ailleurs expiés ong géné par quelques faiblesses, l'avenir s'embarrassera peu de ces misères, ou plutôt il les ignorera; le poète cachera l'homme et interposera le talent entre l'homme et les recs futures s' taverse covide d'uni, la postérité n'a percevar que le dien.

Lord Byron a fait époque; il laissera une trace profonde et ineflaçable : l'accident qui le rendit boiteux et qui augmenta as sauvagerie n'aurait pas dû l'affliger, puisqu'il ne l'empécha pas d'être aimé. Malheureusement le poête ne plaçait pas toujours assez haut ses attachements et les recevait de trop bas.

Plaignons Bousseau et Byron d'avoir encensé des autels pou d'ignes de leus sacrifices ; peut-dire, avares d'un temps dont chaque minute appartenait au monde, n'ont-ils voulu que le plaisir, chargeaut leur falent de l'unsofermer en passion et en gloire. A leurs lyres, la médancolie, la jolacie, les douleurs de l'amour; à eux, sa volupté et son semmell sous des maines les doutes de l'amour; à eux, sa volupté et son semmell sous des maines poir dans la solitade, les vents, les témbres, les tempêtes, les forèls, les morrs, et vensaieur en composer pour leurs leteurs les tourments de Chille-Bardd et de Saint-Preux, sur le sein de la Padonna, et del Can de la Madons.

Quoi qu'il en soit, dans le moment de leur ivresse, l'illusion de l'amout etial complète ; du reste lis avastent bien qu'ils tenneln l'Infidélié mème dans leurs bras, qu'elle allait s'envoler avec l'aurore; elle me les trompait pas par un taux semblant de constance; elle ne se condamnait pes à les suive, lassée de leur tendresse ou de la sienne. Somme toute; J'ean-Jacques et lord Dyrou ont été des hommes infortunés; s'était la condition de leur ginie; et le premier s'est empissomé; le second, aftigué de ses coès et sertant le besoin d'estime, est retourné aux rives de cette Gréce où as Muse et la mort l'out tour à tour si bien servi.

#### LORD BYRON AU LIDO.

J'ai précédé lord Byron dans la vie, il m'a précédé dans la mort !: il a été appelé avant son tour; mon numéro primait le sien, et pourtant le sée est sorti le premier. Byron aurait dù rester sur la terre : le monde me pouvait perdre sans s'apprecevoir de ma disparition et sans me regretter.

Tout ce que j'ai vu passer, ou tout ce qui a passé autour de moi depuis que j'existe, ne se peut dire. Que de tombeaux se sont ouverts et fernés sous mes yeuxt Cent fois par le soleil ou par la pluie, au bord d'une fose ouverts dans laquelle on descendait une bière avec des cordes, j'ai enter le ralement de ces cordes, j'ai ou fle bruit de la première pelledé de terre tombant sur la bière; à chaque nouvelle pelletée le bruit creux s'assouris-sait et diminuait. La terre, en comblant la sépulture, faisait peu à pennoter le silence éternel à la surface du ceruciel.

Il n'y a pas encore deux années qu'un jour, au lever de l'aube, Jernas a Lido oi tant de fois avait erre foir Byron. Il ne sortit de la mer qu'un aurore ébauchic et sans sourire : la transformation des ténhbres en lumière, avec ses changeantes merveilles, ses étoiles éteintes tour à tour dans for et les roses du matin ne s'opéra point. Quatre ou cinq harques sernaient le vent à la côte; un grand vaisseau disparaissait à l'horizon. Des mouettes posées marquetaient en troupe la plage mouillée; quédques-unes voiaient pesamment au-dessous de la houte du large. Le refux avait taisse le dessin de ses arceaux concentriques sur la grève; le sable guirândé de feuss état ridé par chaque flot comme un front sur leque | le temps a passé, La lans dévoulante enchannait ses festons blancs à la rive dandomnée.

Les vagues que je retrouvais ont été partout mes fidèles compagnes; ainsi que des jeunes filles se tenant par la main dans une route, elles mivaient entouré à ma naissance; je saluia ces bercuesse de ma couch. Je me promenai au limbe des flots, écoutant leur bruit dolent, familier et duit à mon oreille. Souvent je m'arrêtais pour contempler l'immensité paisgienne: u matt, un mage, c'était assez pour révoiller mes souveiurs.

J'avais jadis passé sur cette mer : en face du Lido une tempête m'avit accueilli ; je me disasis au milieu de cefte tempête que J'en avais affrouêt d'autres, mais qu'à l'époque de ma traversée de l'Océan j'étais jeurs, et qu'alors les dangers m'étaient des plaisirs <sup>3</sup>. Je me regardais donc comme bien vieux, lorsque du port de Trieste je voguais vers la Grèce et la Syief sous quel amas de jours suis-je donc enseveil i

<sup>1</sup> Suite de la citation des Mémoires. - 1 Itinéraire.

Lord Byron chevauchait le long de ce rivage solitaire : quels étaient ses pensers et ses chants, ses abattements et ses espérances? élevait-il la voix pour confier à la tourmente les inspirations de son génie? Est-ce au murmure de cette vague qu'il trouva ces accents mélancoliques?

> If my fame should be, as my fortunes are, Of hasty growth and blight, and dull obliviou bar My name from on the temple where the dead Are honoured by the nations: — let it be.

Si ma renommée doit être comme le sont mes fortunes, d'une croissance hâtive et frêle '? Si l'obscur oubli doit rayer mon nom du temple où les morts sont honorés par les nations :— soit. »

Byton sentalt que ses fortanes étaient d'une croissance frète et hâtive; dans ses moments de doute sur la geloire, paisse jill ne cryasit pas à une satre immortalité, il ne lui restait de joie que le néant. Ses dégoûts eussent été moins amers, as fuite icl-bas moins stérile, s'il côt change de voie : au bout de ces passions épuisées, quelque généroux effort l'avarti fait parvenir à une existence nouvelle. On est incrédule parce qu'on s'arrête à la surface de la maîtère : creasez la terre, vous trouverze le cile de la maîtère : creasez la terre, vous trouvers le cile.

Dèjà f'eiais revenu des forêts américaines, torsque, auprès de Londres, sors forme de Chide-Harold enhalt, je rêvai les ennuis de René el te vague de sa tristesse. J'avais vu la trace des premiers pas de Byron dans les sentiers de la collino d'Harrow; j'ai recherché les vestiges de ses derniers pas à l'use des stations de son piderinage; non : je les cherchais en vain, ces vestiges. Soulevé par l'euragan, le sable a couvert l'empreinte des fers du coursier demouré sans mattre : l'ebcheur de Malamoco, as-tu entendu par-ler de lord Byron? — Il chevauchait presque tous les jours ici. — Sais-tu où il est allé? .

Co fiu in jour d'orage ; prêt à périr entre Malte et les Syrtes, j'enfermai dans une bouteille vide ce billet : F.-A. de Chateaubriand naufragé sur l'îté de Lampedouse le 26 décembre 1806, en revenant de la Terre Sainte ?. Un verre fragile, quelques lignes ballottées sur un ablime sans fond, est tout ce qui convenait à ma fortune et à ma mémoire. Les courants aurraient peul-d'ire poussé mon épitaphe vagabonde au Lido, à la borne même où Byron avait marqué sa sépulture, comme le flot des ans a rejeté à ce bord ma vie crandle.

Venise, quand je vous vis pour la première fois, vous étiez sous l'empire du grand homme, votre oppresseur et le mien : une île attendait sa tombe;

<sup>1</sup> Blight, nieliės. — 2 Itinėraire. M. — 11711k. ANGL.

une II ces la vóire. Vous dornnez l'un et l'autre immortels dans vos buiselhélène. O Venise! nos destins ont été pareils I mes songes évanouissen à mesure que vos palais s'écroulent; les beures de mon printemps e sest noireise, comme les arabesques dont le falte de vos momments est ornt. Mais vous périsez à votre insu, moi, je sais mes ruines. Votre del volgtueux, la vénusté des flots qui vous lavent, m'ont retrouvé, dans ces deniers joure, aussi sensible à vos charmes que je les jamais, lutillenest je vioillis, l'énergie de ma nature s'est resserrée au fond de mon cœur; les ans n'ont réusei qui henses em piemesse extérieure, à la faire rentre dans mon sein. Mais que me font ces briess du Lido, si chères au pêcte de la fille de Ravenne? Le vent qui souffle sur une tête à demi déponitée ne viext d'aucun rivage heureux !

### CONCLUSION.

Au surplus, la petite chicane que J'al faite dans mes Minoire d'outrombe au plus grand poète que l'Angleterre ait eu depuis Mition ne pouve qu'une chose : le haut prix que J'aurais attaché au moindre souvenir de sa Muse. Maintenant, lecteurs, ne vous semble-t-il pas que nous achves une course rapide parmi des ruines, comme celle que je fis autréchés sur les dèbris d'Athènes, de Jérusalem, de Memphis et de Carthage? En passant de renommées en renommées, en les voyant s'ablimer tour à tour, n'éprovver-vous nos un semifinent de trisésses?

Regardez derrière vous; demandez-vous que sont devenus ca siècle cialants et lumulueux on vécurent Shakspeare et Milton, Hend YIII e Elisabeth, Crouswell et Guillaume, Pit et Burke : tout cela est fini; supriorités et médiocrités, haînce et amours, félicités et misères, oppresseurs de poprindes, bourreaux et victimes, rois et peuples, tout dort dans le même silence et dans la même poussière. Et cependant de quoi sonmer-sous cougés de la partie la plus vivante de la nature homaine, de géné qui reste à peine comme une ombre des vieux jours au milieu de nous, mais qui ne vit plus que pour lui-même, et jipone s'il a jamais été.

Combien de fois l'Angleterre, dans ce tableau de dit siècles, a-delle été détruite sous nos yeux! A travers combien de révolutions n'avons-ons point passé, pour arriver au bord d'une révolution plus grande, plés profonde, et qui enveloppera la postérité! J'ai vu ces fameux parlements pritanniques dans toute leur puissance : que deviendront-lis? J'ai vu l'Angleterre dans ses anciennes mœurs et son aucienne prospérité ; paulet

<sup>4</sup> Fin de la citation des Memoures.

la pelle églies solitaire avec sa tour, le cimetière de campagne de Gray, des chemies étroits et ablés, des valions remplies de vaches, des bruyes martérés de moutons, des parcs, des châteaux, des villes; peu de grands bols, peu d'ofseaux, le vent de la mer. Ce n'étaleut pas là ces champs de l'Andalousée obje trouvals les vieux chrétières et les jeunes amours parmi les débris voluptueux du palais des Maures, au milieu des aloès et des palmers; ce n'étalt pas la cette campagne romaine dont le charme irrésistible merappelait sans cesse; ces flots et ce soleil n'étaient pas ceux qui baignent éclairent le promontoire sur lequel Platon nesignait ses disciples, ce Smium of j'entendis chanter le grillon qui demandait en vain à Minerve le Grev des prétires de sont emple; mais enfin, telle qu'elle était, cette Caugeterre, encurée de ses navires, couverte de ses troupeaux et professant le coute de ses ranche hommes, fait charmante.

Jujourd'hui ses vallées sont obscurcies par les funées des forges et des mondectures; es chemius, changés en ornière de fer; et sur ces chemius, all lein de Milton et de Shakspeare, on voit passer des chaudières errantes. Déjà ces pépinières de la science du grandirent les palmes de la gioire, Odorei et Cambridge, qui seront bientôt dépositiées, prennent un air désert : leurs collèges et leurs chapelles gobliques, demi-abandonnés, affiigent les regards; dans leurs dottres pondreux, apprès des pierres sépuicrales du moyen áge, reposent oubliées les annales de marbre de ces peuples de la Gréce qui ne sont plus; ruines qui gardent des ruines.

La sociéé telle qu'elle est aujourd'hui n'existera pas : à mesure que l'instruction descend dans les classes inférieures, celles-ci découvrent la plale secréte qui ronge l'ordre social depuis le commencement du monde, plaie qui est la cause de tous les malaises et de toutes les agitations populiers. La trop grande inégalité des conditions et des fortunes a par se supporter tant qu'elle a été cachée d'un côté par l'ignorance, de l'autre par l'organisation factice de la cité; mais aussitôt que cette inégalité est généralment apreue, le coup mordre est porté.

Recomposez, si vous le pouvez, les fictions aristocratiques: essayvz de persuder au pauvre quand il saura lire, au pauvre à qui la parole est portée chaque four par la presse, de ville en ville, de village en village; essayez de persuder à ce pauvre, possédant les mêmes lumières et la même inteligemen que vous, qu'il doit se soumettre à butes les privations, tandis que tel homme, son voisin, a, sans travail, mille fois le superflu de la vie; vos efforts seront intulies : ne demandez point à la foule des vertus au delà de la nature.

Le développement matériel de la société accroîtra le développement des esprits. Lorsque la vapeur sera perfectionnée, lorsque unie au télégraphe et aux chemins de fer elle aura fait disparaître les distances, ce ne seront pas seulement les marchandises qui voyageront d'un bout du globe à l'aute avec la rapidité de l'éclair, mais encors les idées. Quand les barrières faceles et commerciales auront dé abolies entre les divers Blats, comme elles les ont déjà entre les provinces d'un même Blat; quand le salaire, qui n'est le returne produceur et le cousommateur; quand les divers pays, premant les meus les uns des autres, abandomant les prégués nationaux, les vieilles idées de suprématie ou de conquéée, teudront à l'unité des peuples, par quel moyen ferez-vous rétrograder la société vers des principes épuiés à Bomarate lui-même no l'à pui : l'égalité et la liberté, auxquelles il oppes la barre inflexible de son génie, ont repris leur cours et emporten ses euvres; le monde de force qu'il r'eta évanouit; se sinsitiutions défaillent; sa roce même a disparu avec son fils. La lumjère qu'il fit n'était qu'un météore; il ne demeure de te demeurer de Nanoléon que sa mémoire.

A toi, Napoléon, l'Élernel en sa force Tarrachera ton peuple ainsi qu'un vain lambeau : Sa colère enirera dans ion étroit tombeau !.

Il n'y avait qu'une seule monarchie en Europe, la monarchie finaçaie, toutes les autres cr étaient filles, toutes s'en iront avec leur mère. Les rois jusqu'ici, à leur insu, avaient véen dernère cette monarchie de mille anç à l'airri d'une race incorporée pour ainsi dire avec les siècles. Quand le souffie de la révolution ent jeté à bas cette race, Buonaparte vint; il acutint les princes chancelants sur des trûnes par lui abattus et relevés. Buonaparte passe, les monarques erstants vivent tapis dans les ruines du Colysée napoléonien, comme les ermites à qui l'on fait l'aumône dans le Colysée de Rome: mais bientôt ess ruines mêmes leur manuneront.

<sup>1</sup> Napoléon, par Engand Quinet.

geur qui éssied sur le bord de la route, afin de se délasser, est-il arrivé au bond és ac course? Tout pouvoir reuversé, non par le hassard, mais par ie temps, par un changement graduellement opéré dans les convictions ou dans les idées, ne se rétablit plus; en vain vous essayeries de le router sons un autre nom, de le rajeunir sons une forme nouvelle : il ne peut rajustre ses membres disloqués dans la poussière où il git, objet d'insulte ou de rêce. De la divinité qu'on s'était l'orgée, devant laquelle on avait flechi le genou, il ne reste que d'ironiques misères : lorsque les chrétiens brisèrent se diunc de l'Egype, la sivrient ééchapper des rats de la tête des idoles, Tout s'enva : il ne sort pas aujourd'hui un enfant des entrailles de sa mère, oui es oftu memment de la vieille société.

Mais quand atteindra-t-on à ce qui doit rester? Quand la société, comocé juist d'argagiaions et de familes concentriques, depuis le Oyer du hòcureur jusqu'au foyer du roi, se recomposera-t-elle dans un système incoma, dans un système plus rapproché de la nature, d'après des idées et à l'aide de moyens qui sont à naître? Dieu le sait, Qui peut calculer la résistance des passions, le froissement des vanités, les perturbations, les ciclosis de l'històrie? Une guerre survenue, l'apparition à la tête d'un Eat d'un homme d'esprit ou d'un homme stupide, le plus petit événement, peuvent récoler, suspendre, ou hâter la marche des nations. Plus d'une fois la mort engourdira des races pleines de feu, versera le silence sur des événements prêts à a'accomplir, comme un peu de neige tombée pendant la nuit fait cesser les bruits d'une grande cité.

Le maque d'énergie à l'époque où nous vivons, l'absence des capacités, a fullifico la dégradation des caractères trey souvent étrangers à l'honneur et voués à l'intérêt; l'estinction du sens moral et religieux; l'indifferrème pour le bien et le mai, pour le vioe et la vertu le culte du crisil'insouciance ou l'apathic avec laquelle nous assistons à des événements qui pleis auralent remué le monde; la privation des conditions de vie qui sempleis auralent remué le monde; la privation des conditions de vie qui sempleit atécessires à l'ordre social i toute soc schoes pourraient faire croire que le décoûment approche, que la toile va se lever, qu'un autre specdacle parallet i nullement. D'autres hommes ne sont pas cachés derrière les hommes actuels; ce qui frappe nos yeux n'est pas une exception, c'est l'état commun des meurs, des idées et des passions; c'est la grande et universelle maladie du monde qui se dissout. Si tout changeaût demain, avec la produantion d'autres principes, nous ne verzions que ce que nous vyons : rèveries dans les uns, fureurs dans les autres, également impuissantes, également infécondes.

Que quelques hommes indépendants réclament et se jettent à l'écart pour laisser s'écouler un fleuve de misères, ah l ils auront passé avant elles! Que de jeunes générations remplies d'illusions bravent le flot corrompu des làchetés; qu'elles marchent tête baissée vers un avenir pur qu'elles ereiront saisir, et qui fuira incessamment, rien de plus digne de leur courgeus innocence : trovant dans leur dévouement la récompesa de leur sarrilor, arrivées de chimères en chimères au bord de la fosse, elles consignerait le poids des années déque à d'autres générations abusées, qui le poriensi jusqu'aux tombeaux voisins, et ainsi de suite.

Ün avenir sera, un avenir puissant, libre dans toute la plénitude de la liberté évangélique; mais il est loin encore, loin, au delà de tout horizaurisible : on n'y parviendra que par cette espérance infatigable, incorruptible au malheur, dont les ailles croissent et grandissent à mesure que tout semble la tromper; par cette espérance plus forte, plus longue que le temps, et que le chrétien seul possède. Avant de toucher au but, avant d'atteindre l'unité des peuples, la démocratie naturelle, il faudra traverser la décompsition sociale, temps d'anarchie, de sang peu-lêre, d'infirmités certainment : cette décomposition est commencée; elle n'est pas prête à repreduire, de se germes non encore asses fermentés, le monde pouveau duire, de se germes non encore asses fermentés, le monde pouveau

## MILTON.

En finissant, revenons par un dernier mot au premier titre de cel covrage, et redescendons à l'humble rang de traducteur. Quand on a vu comme moi Washington et Buonaparte; à leur niveau, dans un autre ceire de puissance, Pitt et Mirabeau; parmi les hauts révolutionnaires, Robepierre et Danton; parmi les masses plébéiennes, l'homme du peuple unichant aux exterminations de la frontière, le paysan vendéen s'enfermast dans les flammes de ses récolles, que reste-t-il à regarder derrière la graude tombe de Sainte-Hélène?

Pourquoi ai-je survécu su siècle et aux hommes auxquels j'appartensis par la date de l'heure où ma mère m'infligea la viet ? Pourquoi n'ai-je sa disparu avec mes contemporains, les derniters d'une race épuisée ? Pourqué suis-je demeuré soul à chercher leurs os, dans les téràbres et la possiér d'un monde écruolé ? Javais tout à gagner à ne pas trainer sur la tern. Je n'aurais pas été obligé de commencer et de suspendre sessite mes jutices d'outre-tombe, pour écrire ces Essais afin de conserver mon indépardance d'homme.

Lorsqu'au commencoment de ma vie l'Angleterre m'offrit un rédag-je tradusis quelques vers de Milton pour subvenir aux Dessins de l'ezil : sajourd'hui, rentré dans ma patrie, approchant de la fin de ma carrière, J'ilencore recours au poète d'Éden. Le chantre du Paradit perdu ne futpendant pas plus riche que moi : assis entre ses filles, privé de la claté és ciel, mais éclairé du flambeau de son génie, il leur dictait ses vers. Je n'ai point de filles; je puis contempler l'astre du jour, mais je ne puis dire comme l'aveugle d'Albion:

. . . How glorious once above thy sphere! 
• Soleil! j'eusse autrefois éclipsé ta lumière! 
•

Milton servii Cromwell; j'ai combattu Napoléon: i la tatapua les rois; je les ai défendus ; il n'espéra point en leur pardon; je n'ai pas comparu leur reconnaissance. Maintenant que dans nos deux pays la monarchie pende vers sa fin, Milton et moi n'avons plus rion de politique à démeler essemble ; je viens me rassoria da la table de mon hôte; il m'aura nourri jeune et vieux. Il est plus noble et plus sûr de recourir à la gloire qu'à la poissance.

FIN DE L'ESSAI SUR LA LITTÉRATURE ANGLAISE.

# TABLE DES MATIÈRES

--

|                                                                               | Page |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Essar sun la litterature anglaise, et Considérations sur le génie des hommes, |      |
| des temps et des révolutions                                                  | - 1  |
| PREMIÈRE PARTIE Première et seconde époque de la littérature anglaise         | - 17 |
| <ul> <li>Troisième et quatrième époque de la littérature anglaise</li> </ul>  |      |
| Seconne partie Cinquième et dernière époque de la langue anglaise             |      |
| <ul> <li>Commencement de la littérature protestante</li> </ul>                | 16   |
| TROISIEUR PARTIE Littérature sous les deux premiers Stuarts et pendant la     |      |
| république                                                                    | 130  |
| QUATRIEME PARTIE Littérature sons les deux derniers Stuarts                   |      |
| <ul> <li>Peuple des deux nations à l'époque révolutionnaire</li> </ul>        |      |
| CINQUIEME PARTIE Littérature sons la maison de Hanovre,                       |      |
| <ul> <li>Marie, — Guillaume, — La reine Anne,</li> </ul>                      | 233  |
| <ul> <li>Suite de la transformation littéraire</li> </ul>                     | 255  |
| - Changement des mours auglaises                                              | 919  |

FIN DE LA TABLE

farm. - Typerphie de A. Vannamer